





1e-34

# **COLLECTION**

COMPLETTE

DES

# ŒUVRES

de Mr. de VOLTAIRE,
PREMIERE EDITION.

TOME SIXIEME.

1 11 1

# HISTOIRE

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE,

AVEC LES PIECES QUI Y SONT RELATIVES.



MDCCLVL

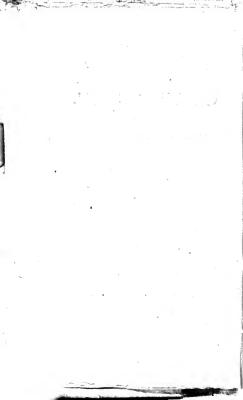



## REMARQUES

#### UR

## L'HISTOIRE.

E cessera-t-on jamais de nous tromper sur l'avenir, le présent & le paffé ? Il faut que l'homme foit bien né pour l'erreur, puisque dans ce siécle éclairé on prend tant de plaisir à nous débiter les fables d'Héro-

dote, & des fables encore qu'Hérodote n'aurait iamais ofé conter même à des Grecs.

Que gagne-t-on à nous redire, que Menes était petit-fils de Noe? Et par quel excès d'injustice peut-on se moquer des généalogies de Moreri, quand on en fabrique de pareilles? Certes Noé envoia sa famille voiager loin; son petit-fils Ménes en Egypte, fon autre petitfils à la Chine, je ne fai quel autre petit-fils en Suéde, & un cadet en Éspagne. Les voiages alors formaient les jeunes gens bien mieux qu'aujourdhui: il a fallu chez nos nations modernes des dix ou douze siècles pour s'instruire un peu Rem. for PHift.

tle la Géométrie; mais ces voïageurs dont on parle, étaient à peine arrivés dans des païs incultes, qu'on y prédifait les éclipfes. On ne peut douter au moins que l'hiftoire autentique de L Chine ne rapporte des éclipfes calculés il y a environ quatre mille ans, Confucius en cire trente. fix, dont les Miffionnaires Mathématiciens ont vérifié trente-deux. Mais ces faits n'embarraffent point ceux qui ont fait Noé grand-pére de Foly, car rien ne les embarraffe.

D'autres adorateurs de l'antiquité nous font regarder les Egyptiens comme le peuple le plus fage de la terre; parce que, dit-on, les Prètres avaient chez eux beaucoup d'autorité; & il se trouve, que ces Prêtres si sages, ces Législateurs d'un peuple fage, adoraient des Singes, des Chats & des Oignons. On a beau se recrier fur la beauté des anciens ouvrages Egyptiens : ceux qui nous font restés, sont des masses informes; la plus belle statue de l'ancienne Egypte n'approche pas de celle du plus médiocre de nos ouvriers. Il a fallu que les Grecs enfeignaffent aux Egyptiens la sculpture : il n'y a jamais eu en Egypte aucun bon ouvrage que de la main des Grees. Quelle prodigieuse connaissance, nous dit-on, les Egyptiens avaient de l'Astronomie! les quatre côtés d'une grande pyramide font expofés aux quatre régions du monde; ne voilà-t-il pas un grand effort d'Aftronomie? Ces Egyptiens étaient-ils autant de Cassini, de Halley, de Keplers, de Tichobrahé? Ces bonnes-gens racontaient froidement à Hérodote, que le Soleil en onze mille ans s'était

con-

#### sur L'HISTOIRE.

III

couché deux fois où il fe léve: c'était-là leur Astronomie. Il en coûtait, répéte Mr. Rollin, cinquante

mille écus pour ouvrir & fermer les écluses du lac Mœris. Mr. Rollin est cher en écluses, & se mécompte en Arithmétique. Il n'y a point d'écluse, qui ne doive s'ouvrir & se fermer pour un écu, à moins qu'elles ne foient très-mal faites: il en coûtait, dit-il, cinquante talens pour ouvrir & fermer ces écluses. Il faut favoir, qu'on évalua le talent du tems de Colbert à trois mille livres de France. Rollin ne fonge pas, que depuis ce tems la valeur numéraire de nos espèces est augmentée presque du double, & qu'ainsi la peine d'ouvrir les écluses du lac Mœris aurait dû couter, felon lui, environ trois cent mille francs: ce qui est à peu près deux cens quatre vingt dix-fept mille livres plus qu'il ne fant. Tous les calculs de ses treize tomés se resfentent de cette inattention. Il répéte encore, après Hérodote, qu'on entretenait d'ordinaire én Egypte, c'est-à-dire, dans un pais beaucoup moins grand que la France, quatre cent mille foldats; qu'on donnait à chacun cinq livres de pain par jour, & deux livres de viande. C'est donc huit cent mille livres de viande par jour pour les feuls foldats, dans un pais, où l'on n'en mangeait presque point. D'ailleurs, à qui appartenaient ces quatre cent mille foldats, quand l'Egypte était divifée en plusieurs petites Principautés? On ajoute, que chaque foldat avait six arpens francs de contribution; voilà donc deux millions quatre cent mille arpens, qui ne païent rien à l'Etat. C'est cependant ce petit Etat, qui entretenait plus de foldats que n'en a aujourdhui le Grand-Seigneur, Maître de l'Egypte & de dix fois plus de païs que l'Egypte n'en contient. Louis XIV. a eu quatre cent mille hommes fous les armes pendant quelques années; mais c'était un effort, & cet effort a ruiné la France.

Si on voulait faire ufage de fa raifon au-lieu de fa mémoire, & examiner plus que transcrire, on ne multiplierait pas à l'infini les livres & les erreurs; il faudrait n'écrire que des choses neuves & vraïes : ce qui manque d'ordinaire à ceux qui compilent l'histoire, c'est l'esprit Philosophique : la plûpart, au-lieu de discuter des faits avec des hommes, font des contes à des enfans. Faut-il qu'au siécle où nous vivons on imprime encore le conte des oreilles de Smerdis, & de Darius, qui fut déclaré Roi par fon cheval, lequel hennit le premier; & de Sanacharib, ou Sennakérib, ou Sennacabon, dont l'armée fut détruite miraculeusement par des rats? Quand on veut répéter ces contes, il faut du moins les donner pour ce qu'ils font.

Est-il permis à un homme de bon sens, né dans le dix-huitième siècle, de nous parler sèrieusement des oracles de Delphes? Tantôt de nous répéter, que cet oracle devina, que Créfus faifait cuire une tortué & du mouton dans une tourtière; tautôt de nous dire, que des batailles furent gagnées fuivant la prédiction d'Apollon, & d'en donner pour raison le pouvoir du Diable ? Mr. Rollin dans fa compilation de

de l'histoire ancienne, prend le parti des oraeles contre Mrs. Vandale, Fontenelle & Basnage: Pour Mr. de Fontenelle, dit-il, il ne faut regarder que comme un ouvrage de jeunesse son livre contre les oracles, tiré de Vandale. l'ai bien peur que cet arrêt de la vieillesse de Rollin contre la jeunesse de Fontenelle, ne soit easse au tribunal de la raifon; les Rhéteurs n'y gagnent guères leurs causes contre les Philosophes. Il n'y a qu'à voir ce que dit Rollin dans son dixiéme tome, où il veut parler de physique: il prétend qu'Archinede voulant faire voir à son bon ami le Roi de Syracuse, la puissance des Mécaniques, fit mettre à terre une galère, la fit charger doublement, & la remit doucement à flot en remuant un doigt, sans sortir de desfus fa chaise. On sent bien, que c'est-là le Rhéteur qui parle : s'il avait été un peu Philosophe, il aurait vû l'abfurdité de ce qu'il avance.

Il me femble, que si on voulait mettre à prost le tems présent, on ne passerait point sa vie à s'infatuer des fables anciennes. Je conseillerais à un jeune homme d'avoir une légère teinture de ces tems reculés; mais je voudrais qu'on commencât une étude férieuse de l'Histoire au tems où elle devient véritablement intéressante pour nous: il me femble, que c'est vers la fin du quinziéme siécle. L'Imprimerie, qu'on invente en ce tems-là, commence à la rendre moins incertaine. L'Europe change de face; les Turcs, qui s'y répandent, chaffent les belles-lettres de Constantinople; elles fleurissent en Italie; elles s'établissent en France; elles vont polir l'Angleterterre, l'Allemagne & le Septentrion. Une nouvelle Religion sépare la moitié de l'Europe de Pobéiffance du Pape. Un nouveau système de politique s'établit; on fait, avec le fecours de la bouffole, le tour de l'Afrique; & on commerce avec la Chine plus aifément, que de Paris à Madrid. L'Amérique est découverte; on subjugue un Nouveau Monde, & le nôtre est presque tout changé; l'Europe Chrêtienne devient une espèce de République immense, où la balance du ponvoir est établie mieux qu'elle ne le fut en Gréce. Une correspondance perpétuelle en lie toutes les parties, malgré les guerres, que l'ambition des Rois suscite, & même malgré les guerres de Religion encore plus destructives. Les Arts, qui font la gloire des Etats, font portés à un point que la Gréce & Rome ne connurcut jamais. Voilà l'histoire qu'il faut que tout homme fache; c'est-là qu'on ne trouve ni prédictions chimériques, ni oracles menteurs, ni faux miracles, ni fables infenfées; tout y est vrai, aux petits détails près, dont il n'y a que les petits esprits, qui se soucient beaucoup. Tout nous regarde, tout est fait pour nous; l'argent sur lequel nous prenons nos repas, nos meubles, nos befoins, nos plaifirs nouveaux, tout nous fait fouvenir chaque jour, que l'Amérique & les grandes Indes, & par conféquent toutes les parties du monde entier, font rénnies depuis environ deux fiécles & demi par l'industrie de nos péres. Nous ne pouvons faire un pas, qui ne nous avertiffe du changement, qui s'est opéré depuis dans le

mon-

monde. Ici ce sont cent villes, qui obéifsaient au Pape, & qui font devenues libres. Là on a fixé pour un tems les privilèges de toute l'Allemagne: Ici se forme la plus belle des Républiques, dans un terrain, que la Mer menace chaque jour d'engloutir : l'Angleterre a réuni la vraie liberté avec la Roiauté: la Suéde l'inuite. & le Dannemarc n'imite point la Suéde. Que je veïage en Allemagne, en France, en Espagne, partout je trouve les traces de cette longue querelle, qui a subsisté entre les maisons c'Autriche & de Bourbon, unies par tant de traités, qui ont tous produit des guerres funeftes. Il n'y a point de particulier en Europe, fur la fortune duquel tous ces changemens n'aïent influé. Il fied bien après cela de s'occuper de Salmanazar & de Mardokempad, & de rechercher les anecdotes du Persan Cayaniarrat, & de Sabaco Métophis. Un homme mûr, qui a des affaires férieuses, ne répéte point les contes de fa nourice.



#### NOUVELLES

## CONSIDERATIONS

S U R

### L'HISTOIRE.

D'Eurètre arrivera-t-il bientôt dans la manifre d'écrire l'Hifbiore, cqui est arrivé dans la Phyfique. Les nouvelles découvertes ont fair proferire les anciens fyltèmes. Ou voudra connaitre le genre-humain dans ce détail intéreffant, qui fait aujourdhui la báse de la Philosophie naturelle.

On commence à respecter très-peu l'avanture de Curtius, qui referma un goustire en se précipitant au sond lui & son cheval. On se moque des boucliers delèendus du Ciel, & de tous 
les beaux tulismans dont les Dieux faisaient 
présent si libéralement aux hommes; & de tous 
Vettales, qui mettaient un vaisseu à son avec 
leur ceinture; & de toute cette foule de sotties célèbres, dont les anciens Historiens regorgent. On n'ét guères plus content, que 
dans son Histoire ancienne Mr. Rollin nous parle sérieusement du Roi Nabis, qui faisait enprafier si femme par ceux qui lui apportaient 
de l'argent, & qui mettait cux qui lui en reNoux. Cond. si se l'Hiss.

fufaient dans les bras d'une belle poupée toute femblable à la Reine, & armée de pointes de fer fous fon corps de jupe. On rit, quand on voit tant d'Auteurs répéter les uns après les autres, que le fameux Ohbon Archevâque de Maience, fut affiégé & mangé par une armée de rats en 698. que des pluies de fang inondérent la Gafcogne en 1017. que deux armées de ferpens se battirent près de Tournay en 1059. Les prodiges, les prédictions, les épreuvès par le feu, &c. font à préfent dans le même ranne que les contes d'Hérbodete.

Je veux parler ici de l'Histoire moderne, dans laquelle on ne trouve ni poupées, qui embrassent les courtisans, ni Eveques mangés par

les rats.

On a grand foin de dire, quel jour s'est donnée une bataille, & on a raifon. On imprime les traités, on décrit la pompe d'un couronnement, la cérémonie de la réception d'une barette, & même l'entrée d'un Ambassadeur, dans laquelle on n'oublie ni son Suisse ni ses laquais. Il est bon qu'il y ait des Archives de tout, afin qu'on puisse les consulter dans le besoin; & je regarde à présent tous les gros livres comme des dictionnaires. Mais après avoir lû trois ou quatre mille descriptions de batailles, & la teneur de quelques centaines de traités, j'ai trouvé que je n'étais guères plus inftruit au fond. Je n'apprenais la que des événemens. Je ne connais pas plus les Français & les Sarrafins par la bataille de Charles Martel, que je ne connais les Tartares & les Turcs par

#### NOUVELLES CONSIDERATIONS

la victoire que Tamerlan remporta fur Bajazet. J'avoue, que quand j'ai lu les mémoires du Cardinal de Retz & de Madame de Motteville, je fçai ce que la Reine Mére a dit, mot pour mot à Mr. de Jersay; j'apprens, comment le Coadjuteur a contribué aux barricades; je peux me faire un précis des longs discours qu'il tenait à Madame de Bouillon. C'est beaucoup pour ma curiolité: c'est pour mon instruction trèspeu de chose. Il y a des livres, qui m'apprennent les anecdotes vraïes ou fausses d'une Cour. Quiconque a vû les Cours, ou a eu envie de les voir, est aussi avide de ces illustres bagatelles, qu'une femme de province aime à sçavoir les nouvelles de sa petite ville. C'est au fond la même chose & le même mérite. On s'entretenait fous Henri IV. des anecdotes de Charles IX. On parlait encore de Mr. le Duc de Bellegarde dans les premières années de Louis XIV. Toutes ces petites mignatures se conservent une génération ou deux, & périssent ensuite pour iamais.

On néglige cependant pour elles des connaiffances d'une utilité plus fenfible & plus durable. Je voudrais apprêndre, quelles étaient les forces d'un pais avant une guerre, & fi cette guerre les a augmentées ou diminuées. L'Efpagne a-t-elle été plus riche, avant la conquête du Nouveau Monde, qu'aujourdhui? De combien était-celle plus peuplee du tems de Charles-Quint, que foupribippe I/P. Pourquoi Amferdam contenait-elle à peine vingt mille ames il y a deux cens ans? Pourquoi a-t-elle aujourfhui deux cent quaran-

te mille habitans? Et comment le scait-on pofitivement? De combien l'Angleterre est-elle plus peuplée qu'elle ne l'était fous Henri VIII? Serait il vrai ce qu'on dit dans les Lettres Perfaves, que les hommes manquent à la terre, & qu'elle est dépeuplée en comparaison de ce qu'elle était il y a deux mille ans? Rome, il est vrai, avait alors plus de citoïens qu'anjourdhui. l'avoue, qu'Aléxandrie & Carthage étaient de grandes villes; mais Paris, Londres, Constantinople, le Grand Caire, Amsterdam, Hambourg, n'existaient pas. Il y avait trois cent nations dans les Gaules; mais ces trois cent nations ne valaient la nôtre, ni en nombre d'hommes, ni en industrie. L'Allemagne était une foret : elle est couverte de cent villes opulentes. Il femble, que l'esprit de critique, lassé de ne perfécuter que des particuliers, ait pris pour objet l'univers. On crie toujours, que ce monde dégénére, & on veut encore, qu'il fe dépeuple. Quoi donc? nous faudra-t-il regretter les tems, où il n'y avait pas de grand-chemin de Bourdeaux à Orléans, & où Paris était une petite ville dans laquelle on s'égorgeait? On a beau dire; l'Europe a plus d'hommes qu'alors, & les hommes valent rieux. On poura favoir dans quelques années, combien l'Europe est en effet peuplée; car dans presque toutes les grandes villes on rend public le no bre des naiffances, au bout de l'année; & fur la régle exacte & fûre que vient de donner un Hollandais auffi habile qu'infatigable, on fait le nombre des habitans par celui des naisfances.

### XII Nouvelles Considerations

Voilà déjà un des objets de la curiofité de quiconque veut lire l'histoire en Citoïen & en Philosophe. Il fera bien loin de s'en tenir à cette connaissance; il recherchera quel a été le vice radical & la vertu dominante d'une nation; pourquoi elle a été puissante ou faible sur la mer; comment & jufqu'à quel point elle s'est enrichie depuis un siècle; les régistres des exportations peuvent l'apprendre. Il voudra favoir, comment les arts, les manufactures fe font établies; il fuivra leur paffage & leur retour d'un païs dans un autre. Les changemens dans les mœnrs & dans les loix, feront enfin fon grand objet. On faurait ainsi l'histoire des hommes. au-lieu de favoir une faible partie de l'histoire des Rois & des Cours.

En vain je lis les annales de France : nos Historiens se taisent tous sur ces détails. Aucun n'a eu pour devife: Homo fion, humani nil à me alienum puto. Il faudrait donc, me femble, incorporer avec art ces connaissances utiles dans le tissu des événemens. Je crois, que c'est la seule manière d'écrire l'histoire moderne en vrai Politique & en vrai Philosophe. Traiter l'histoire ancienne, c'est compiler, me semble, quelques vérités avec n'alle mensonges. Cette histoire n'est peut-être utile que de la même manière, dont l'est la Fable; par de grands événemens, qui font le tiet perpétuel de nos tableaux, de nos poemes, de nos conversations, & dont on tire destraits de morale. Il faut favoir les exploits d'Alexandre, comme on fait les travaux d'Hercule. Enfin cette histoire ancienne me semble, à l'égard de la moder-

#### SUR L'HISTOIRE.

moderne, ce que font les vieilles médailles en comparaifon des monnoïes courantes; les premiéres restent dans les cabinets, les secondes circulent dans l'univers pour le commerce des hommes.

Mais pour entreprendre un tel ouvrage, il faut des hommes, qui connaissent autre chose que les livres; il faut qu'ils soient encouragés par le gouvernement, autant au moins pour ce qu'ils fevont, que le siturent les Boileau, les Racine, les Valincours, pour ce qu'ils ne firent point; & qu'on ne dise pas d'eux ce que distait de ces Melsieurs un commis du Trésor Roïal, homme d'elprit: Nou n'avons vu eucore d'eux que leur signature.



XIII

## ANECDOTES

SUR LE CZAR

## PIERRE LE GRAND.

DIERRE premier a été furnommé le GNRAD. parce qu'il a entrepris & fait de très-grandes chofes, dont nulle ne s'était presentée à l'esprit d'aucun de ses prédécesseurs. Son peuple avant lui se bornait à ces premiers arts enfeignés par la nécessité. L'habitude a tant de pouvoir chez les hommes, ils désirent si peu ce qu'ils ne connaissent pas, le génie se dévelope si difficilement, & s'étouffe si aisement sous les obstacles, qu'il y a grande aparence que toutes les Nations sont demeurées groffiéres pendant des milliers de siécles, jusqu'à-ce qu'il soit venu des hommes tels que le Czar Pierre, précifément dans le temps qu'il fallait qu'ils vinffent.

Le hazard fit, qu'un jeune Genevois nommé Le Fort était à Moscow chez un Ambasfadeur Danois, vers l'an 1695. Le Czar Pierre avait alors dix-neuf ans; il vit ce Genevois, qui avait appris en peu de tems la langue Russe, & qui parlait presque toutes celles de l'Europe. Anecd. fier le Czar P. le Gr.

Le Fort plut beaucoup au Prince; il entra dans fon fervice, & bientôt après dans fa familiarité. Il lui fit comprendre, qu'il y avait une autre manière de vivre & de régner que celle qui était malheureusement établie de tous les tems dans son vaste Empire; & sans ce Genevois la

Ruffie ferait encore barbare.

Il falait être né avec une ame bien grande, pour écouter tout d'un coup un étranger, & pour fe dépouiller des préjugés du Trône, & de sa patrie. Le Czar fentit, qu'il avait à former une Nation & un Empire: mais il n'avait aucun fecours autour de lui. Il concut dès - lors le deffein de fortir de fes Etats & d'aller comme Prometée emprunter le feu céleste, pour animer ses compatriotes. Ce feu divin il l'alla chercher chez les Hollandais, qui étaient il y a trois siécles aussi dépourvûs d'une telle flamme que les Moscovites. Il ne put exécuter fon dessein aussi-tôt qu'il l'aurait voulu. Il falut foutenir une guerre contre les Turcs, ou plutôt contre les Tartares, en 1696. & ce ne fut qu'après les avoir vaincus, qu'il fortit de ses Etats pour aller s'instruire lui même de tous les Arts, qui étaient absolument inconnus en Russie. Le Maître de l'Empire le plus étendu de la terre alla vivre près de deux ans à Amsterdam, & dans le village de Sardam, fous le nom de Pierre Michaeloff. On l'appellait communément Mr. Pieter Bas. Il fe fit inscrire dans le catalogue des Charpentiers de ce fameux village, qui fournit de vaiffeaux presque toute l'Europe. Il maniait la hache & le compas; & quand il avait travaillé à

son ateliér à la construction des vaisseaux, il étudiait la Géographie, la Géométrie & PHistoire. Dans les premiers tems le peuple s'attroupait autour de lui. Il écartait quelquefois es importuns d'une manière un peu rude, que ce peuple fouffrait, lui qui souffre si peu de chose. La première langue qu'il apprit, fut le Hollandais; il s'adonna depuis à l'Allemand, qui lui parut une langue douce, & qu'il voulut qu'on pasta à sa Cout.

Il apprit aussi un peu d'Anglais dans son voïage à Londres; mais il ne sut jamais le Français, qui est devenn depuis la langue de Petersbourg sous l'Imperatrice Elizabeth, à mesure

que ce païs s'est civilifé.

Sa taille était haute, la phisionomie fiére & majetheurle, mais défigurée quelquelois par des convultions, qui altéraient les traits de son vi-fage. On attribuait ce vice d'organes à l'effet d'un poison, qu'on difait que fa Seur Sophie lui avait donné. Mais le véritable poison était le vin & l'eau-de-vie, dont il fit fouvent des eces, se fant trop à son tempérament robuitte.

Il converfait également avec un artifain & avec un Général d'armée. Ce n'était ni comme un Barbare, qui ne met point de diffinction entre les hommes, ni comme un Prince populaire, qui veur plaire à tout le monde; c'était en homme, qui voulait s'inftruire. Il aimait les femmes autant que le Roi de Suéde fon rival les craignait, & tout lui était également bon en amour conime à table. Il fe piquait de boire beau-



beaucoup plûtôt, que de gouter des vins délicats.

On dit, que les Législateurs & les Rois ne doivent point se mettre en colère : mais il n'y en eut jamais de plus emporté que Pierre le Grand, ni de plus impitoïable. Ce défaut dans un Roi n'est pas de ceux qu'on repare en les avouant; mais enfin il en convenait, & il dit même au Magistrat de Hollande à son second voïage: J'ai reformé ma Nation, & je n'ai pâ me réformer moi-même. Il est vrai, que les cruautés, qu'on lui reproche, étaient un usage de la Cour de Moscow comme de celle de Maroc. Il n'était point extraordinaire de voir un Czar appliquer de fa main Roïale cent coups de nerf de bœuf fur les épaules nues d'un premier Officier de la Couronne, ou d'une Dame du Palais, pour avoir manqué à leurs services étant ivres, ou d'essaier son sabre en faisant voler la tète d'un criminel. Pierre avait fait quelquesunes de ces cérémonies de son païs; Le Fort eut affez d'autorité fur lui pour l'arrêter quelquefois sur le point de frapper; mais il n'eut pas toujours Le Fort auprès de lui.

Son voïage en Hollande, & furtout fon goût pour les arts, qui se dévelopait, adoucirent un peu ses mœurs: car c'ett le privilège de tous les arts de rendre les hommes plus traitables. Il allait souvent déjeuner thez un Géographe, avec lequel il faifait des cartes marines. Il paffait des journées entiéres chez le célèbre Ruiti, qui le premier trouva l'art de faire ces belles injections, qui ont perfectionné l'Anatomite & dured for le Core P. de Control de Core d

Anecd. fur le Czar P. le Gr. \*\* qu

#### ANECDOTES SUR LE CZAR

qui lui ôtent fon dégoût. Ce Prince se donnait lui-même à l'age de vingt-deux ans l'éducation qu'un artifan Hollandais donnerait à un fils dans lequel il trouverait du génie, & cette efpèce d'éducation était au-deflus de celle qu'on avait jamais recûe fur le Trône de Ruffie. Dans le même tems il envoiait des jeunes Moscovites voiager & s'instruire dans tous les païs de l'Europe. Ces premiéres tentatives ne furent pas heureuses. Ses nouveaux disciples n'imitaient point leur maître. Il y en eut même un, qui étant envoié à Venisc ne sortit iamais de sa chambre, pour n'avoir pas à se reprocher d'avoir vu un autre pais que la Russie. Cette horreur pour les pais étrangers leur était inspirée par des Prètres Moscovites, qui prétendaient, que c'était un crime horrible à un Chrêtien de voiager, par la raifon, que dans l'Ancien Testament il avait été défendu aux habitans de la Palestine de prendre les mœurs de leurs voifins plus riches qu'eux & plus adroits.

En 1698. Il alla d'Amfterdam en Angleterre, non plus en qualité de charpentier de vaiffeaux, non pas autil en celle de Souverain, mais fous le nom d'un Boyard Ruffe, qui voiageait pour s'inffruire. Il vit tout, & mème il alla à la comédie Anglaife où il n'entendait rien; mais il y trouva une aérice nommée Mlle. Groft, dont il eut les faveurs, & dont il ne fit pas la fortune.

Le Roi Guillangue lui avait fait préparer une muiton logeable; c'est beaucoup à Londres; les Palais ne font pas communs dans cette ville immense.



menfe, où l'on ne voit guères que des maifons baffes, fans cour & fans jardin, avec des petites portes, telles que celles de nos bouriques. Le Cæat trouva fa mailon encore trop belle; il alla loger dans le quartier des matelots, pour être plus à portée de se perfectionner dans la Marine. Il s'habillait même souvent en matelot, & il se servait de ce déguisement, pour engager plusfeurs gens de mer à son service.

Ce fut à Loudres, qu'il dessina lui-même le projet de la communication du Volga & du Tanais. Il voulair même leur joindre la Duina par un canal, & réunir ains l'Océan, la Mer Noi-ee & la Mer Caspienne. Des Anglais qu'il emmena avec lui le servirent mal dans ce grand dessein, & les Tures, qui lui prirent Azoph en 17(12. s'opposserent encore plus à cette vaste en-

treprife.

Il manqua d'argent à Londres; des Marchands viurent lui offiri cent mille écus pour avoir la pegmillion de porter du tabae en Ruffle. C'était une grande nouveauté en ce païs-là, & la Religion même y était intéreffée. Le Partiarche avair excommunié quiconque fumerait du tabae, parce que les Turcs leurs entemis fiumaient, & le Clergé regardait comme un de fes grands privilèges d'empècher la nation Ruffe de fumer. Le Caar prit les cent mille écus, & fe chargea de faire fiumer le Clergé lui-même. Il lui préparait bien d'autres innovations.

Les Rois font des présens à de tels voïageurs; le présent de Guillaume à Pierre fut une galanterie digne de tous deux. Il lui donna un Jacht

#### ANECDOTES SUR LE CZAR

de vingt-cinq piéces de canon, le meilleur voilier de la mer, doré comme un autel de Rome, avec des provisions de toutes espèces; & tous les gens de l'équipage voulurent bien se laisser donner aussi. Pierre für son Jacht, dont il se-fit le premier pilote, retourna en Hollande revoir ses charpentiers, & de là il alla à Vienne vers le milieu de l'an 1698, où il devait refter moins de tems qu'à Londres, parce qu'à la Cour du grave Leopold il y avait beaucoup plus de cérémonies à effuier & moins de choses à apprendre. Après avoir vû Vienne, il devait aller à Venife & ensuite à Rome; mais il fut obligé de revenir en hate à Moscow, fur la nouvelle d'une guerre civile, caufée par fon abfence & par la permitfion de fumer. Les Strelits, ancienne milice des Czars, pareille à celle des Janiffaires, auffi turbulente, auffi indisciplinée, moins courageuse & non moins barbare, fut excitée à la revolte par quelques Abbés & Moines, moitié Grecs, moitié Russes, qui représentèrent, combien DIEU était irrité, qu'on prit du tabac en Moscovie, & qui mirent l'Etat en combustion pour cette grande querelle. Pierre, qui avait prévù ce que pourraient des Moines & des Strelits, avait pris fes mefures. Il avait une armée disciplinée composée presque toute d'étrangers bien paiés, bien armés, & qui fumaient fous les ordres du Général Gordon, lequel entendait bien la guerre & qui n'aimait pas les Moines. C'était à quoi avait manqué le Sultan Ofman, qui voulant comme Pierre reformer les Janissaires & n'aïant

#### PIERRE LE GRAND.

XXP

pù leur rien opposer, ne les reforma point & fut étranglé par eux.

Alors ses armées furent miles sur le pied de celles des Princes Européans; il fit bair des vaisseux par ses Anglais & ses Hollandais à Veronis sur le Tanais à quatre cent lieues de Moscow. Il embellit les villes, pourvut à leur sureté, sit des grands chemins de cinq cent lieues, établit des Manufactures de toute espèce; & ce qui prouve la prosonde ignorance où vivaient les Russes, la première Manufacture sur d'épingles. On fait actuellement des velours ciclés & des étosses d'or & d'argent à Moscow. Tant est puissante l'insuence d'un seul homme, quant il est Mattre & qu'il sait vouloir.

La guerre qu'il fit à Charles XII. pour recouvrer les Provinces que les Suédois avaient autrefois conquifes fur les Russes, ne l'empècha pas, toute malheureuse qu'elle fut d'abord, de continuer ses réformes dans l'Etat & dans l'Eglife; il déclara à la fin de 1699, que l'année fuivante commencait au mois de Janvier, & non au mois de Septembre. Les Ruffes qui penfaient que DIEU avait créé le monde en Septembre, furent étonnés que leur Czar fût affez puiffant pour changer ce que DIEU avait fait. Cette réforme commença avec le siècle en 1700. par un grand Jubilé que le Czar indiqua lui-même : il avait fupprimé la dignité de Patriarche, & il en faifait les fonctions. Il n'est pas vrai qu'il eût, comme on l'a dit, mis fon

#### ANECTODES SUR LE CZAR XXII

Patriarche aux petites maisons de Moscow. Il avait coutume, quand il voulait se réjouir en punissant, de dire à celui qu'il chatiait ainsi, je te fais fou; & celui à qui il donnait ce beau titre était obligé, fût-il le plus grand Seigneur du Roïaume, de porter une marotte, une jacquette & des grelots, & de divertir la Cour en qualité de fou de Sa Majesté Czarienne. Il ne donna point cette charge au Patriarche; il fe contenta de fupprimer un emploi, dont ceux qui en avaient été revétus avaient abufé au point qu'ils avaient obligé les Czars de marcher devant eux une fois l'an en tenant la bride du cheval Patriarchal, cérémonie dont un homme tel que Pierre le Grand s'était d'abord difpenfé.

Pour avoir plus de Sujets, il voulut avoir moins de Moines, & ordonna que dorenavant on ne pourrait entrer dans un cloître qu'à cinquante ans, ce qui fit que dès fon temps fon pais fut de tous ceux qui ont des Moines, celui où il y en eut le moins. Mais après lui cette graine, qu'il déracinait, a repoussé, par cette faiblesse naturelle qu'ont tous les Religieux, de vouloir augmenter leur nombre, & par cette autre faiblesse, qu'ont les gouvernemens, de le fouffrir.

Il fit d'ailleurs des loix fort fages pour les deffervans des Eglifes, & pour la réforme de leurs mœurs, quoique les fiennes fussent assez déréglées; fachant très-bien, que ce qui est permis à un Souverain, ne doit pas l'être à un Curé. Avant

#### PIERRE LE GRAND. XXIII

lui les femmes vivaient toûjours separées des hommes; il était inoui, qu'un mari eût jamais vû la fille qu'il épousait. Il ne faisait connaissance avec elle qu'à l'églife. Parmi les présens de noces était

une grosse poignée de verges, que le futur envoïait à la future, pour l'avertir qu'à la première occasion elle devait s'attendre à une petite correction maritale. Les maris mêmes pouvoient tuer leurs femmes impunément, & on enterrait vives celles qui usurpaient ce même droit sur

leurs maris.

Pierre abolit les poignées de verges, défendit aux maris de tuer leurs femmes ; & pour rendre les mariages moins malheureux & mieux affortis, il introduisit l'usage de faire manger les hommes avec elles & de préfenter les prétendants aux filles avant la célébration; en un mot, il établit & fit naître tout dans ses Etats jusqu'à la Societé. On connait le réglement qu'il fit luimême pour obliger ses Boyards & ses Boyardes à tenir des affemblées, où les fautes qu'on commettait contre la civilité Russe, étaient punies d'un grand verre d'eau-de-vie, qu'on faisait boire au délinquant, de façon que toute l'honorable compagnie s'en retournait fort ivre & peu corrigée. Mais c'était beaucoup d'introduire une espèce de societé chez un peuple qui n'en connaissait point. On alla meme jusqu'à donner quelquefois des spectacles dramatiques. La Princesse Natalie, une de ses sœurs, fit des Tragédies en langue Ruffe, qui reffemblaient affez aux piéces de Shakespear, dans lesquelles des Ty-

#### XIV ANECDOTES SUR LE CZAR

rans & des Arlequins faifaient les premiers roles. L'orchestre était composée de violons Ruffes qu'on faifait jouer à coups de nerfs de bœuf. A présent on a dans Petersbourg des Comédiens Français & des Operas Italiens. La magnificence & le goût même ont en tout fuccedé à la barbarie. Une des plus difficiles entreprises du fondateur, fut d'accourcir les robes & de faire rafer les barbes de son peuple. Ce fut là l'objet des plus grands murmures; comment apprendre à toute une nation à faire des habits à l'Allemande & à manier le rafoir? On en vint à bout en plaçant aux portes des villes des tailleurs & des barbiers; les uns coupaient les robes de ceux qui entraient, les autres les barbes : les obstinés païaient quarante sols de nôtre monnoie. Bientôt on aima mieux perdre fa barbe, que fon argent. Les femmes fervirent utilement le Czar dans cette reforme; elles préferaient les mentons rafés; elles lui eurent l'obligation de n'etre plus fouettées, de vivre en focieté avec les hommes, & d'avoir à baifer des vifages plus honnètes.

Au milieu de ces reformes grandes & petites, qui faifaient les amusemens du Czar, & de la guerre terrible qui l'occupait contre Charles XII. il jetta les fondemens de l'importante ville & du port de Petersbourg en 1704, dans un marais, où il n'y avait pus une cabane. Pierre travailla de ses mains à la première maison; rien ne le rebutra ; des ouvriers furent forcés de venir sur ce bord de la Mer Baltique, des sron-

tiéres d'Aftracan, des bords de la Mer Noire & de la Mer Caspienne. Il périt plus de cent mille hommes dans les travaux qu'il fallut faire, & dans les fatigues & la difette qu'on effuïa; mais enfin la ville exifte. Les ports d'Archangel, d'Aftracan, d'Azoph, de Veronis fu-

rent construits.

Pour faire tant de grands établiffemens, pour avoir des flottes dans la Mer Baltique, & cent mille hommes de troupes réglées, l'Etat na posfedait alors qu'environ vingt de nos millions de revenu. J'en ai vû le compte entre les mains d'un homme qui avait été Ambassadeur à Pétersbourg. Mais la païe des ouvriers était proportionnée à l'argent du Roiaume. Il faut se fouvenir, qu'il n'en couta que des oignons aux Rois d'Egypte pour bâtir les piramides. Je le repéte, on n'a qu'à vouloir. On ne veut pas affez.

Quand il eut créé sa nation, il! crut qu'il lui était bien permis de fatisfaire son goût en époufant sa maitresse. & une maitresse qui méritait d'etre sa femme. Il fit ce mariage publiquement en 1712. Cette célèbre Catherine, orfeline néc dans le village de Ringen en Eftonié, nourrie par charité chez un Vicaire, mariée à un foldat Livonien, prisc par un parti deux jours après ce premier mariage, avait passé du service du Général Bauer à celui de Menzikoff, garçon patifier qui devint Prince & le premier homme de l'Empire; enfin elle fut l'épouse de Pierre le Grand, & ensuite Im-

#### ANECDOTES SUR LE CZAR

peratrice Souveraine après la mort du Czar, & digne de l'etre. Elle adoucit beaucoup les mœurs de fon Mari, & fauva beaucoup plus de dos du knout, & beaucoup plus de tetes de la hache, que n'avait fait le Général Le Fort. On l'aima, on la révéra; un Baron Allemand, un Ecuier d'un Abbé de Fulde n'eut point épouse . Catherine ; mais Pierre de Grand ne pensait pas que le mérite eut auprès de lui besoin de trente-deux quartiers. Les Souverains pensent volontiers, qu'il n'y a d'autre grandeur que celle qu'ils donnent, & que tout est égal devant eux. Il est bien certain, que la naissance ne met pas plus de différence entre les hommes qu'entre un anon dont le pére portait du fumier, & un anon dont le pére portait des reliques. L'éducation fait la grande différence, les talens la font prodigieufe, la fortune encore plus. Catherine avait eu une éducation toute aussi bonne pour le moins chez fon Curé d'Estonie, que toutes les Boyardes de Molcow & d'Archangel, & était née avec plus de talens & une ame plus grande: elle avait réglé la maifon du Général Bauer & celle du Prince Menzikoff, sans savoir ni lire ni écrire. Quiconque fait tres-bien gouverner une grande maifon, peut gouverner un Roiaume; cela peut paraître un paradoxe; mais certainement c'est avec le meme esprit d'ordre, de fagesse & de fermeté, qu'on commande à cent personnes & à plusieurs milliers.

Le Czarowitz Alexis, fils du Czar, qui époufa, dit-on, comme lui une esclave, & qui

#### PIERRE LE GRAND. XXVII

comme lui quitta fecrétement la Moscovie, n'eut pas un fucces pareil dans fes deux entreprifes, & il en couta la vie au fils pour avoir imité mal à propos le pére; ce fut un des plus terribles exemples de févérité, que jamais on ait donné du haut d'un Trône; mais ce qui est bien honorable pour la mémoire de l'Impératrice Catherine, c'elt qu'elle n'eut point de part au malheur de ce Prince, né d'un autre lit, & qui n'aimait rien de ce que fon pére aimait : on n'accusa point Catherine d'avoir agi en marâtre cruelle; le grand crime du malheureux Alexis était d'être trop Russe, de desapprouver tout ce que son pére faisait de grand & d'immortel pour la gloire de la nation. Un jour entendant des Moscovites qui se plaignaient des travaux infupportables qu'il fallait endurer pour bâtir Petersbourg, Confolez vous, dit-il, cette ville ne durera pas longtems. Quand il fallait suivre son pére dans ces volages de cinq à fix cent lieues, que le Czar entreprenait, fouvent, le Prince feignait d'etre malade; on le purgeait rudement pour la maladie qu'il n'avait pas ; tant de médecines jointes à beaucoup d'eau-de-vie altérèrent fa fanté & fon esprit. Il avait en d'abord de l'inclination pour s'instruire; il favait la Géométrie, l'Histoire, avait appris l'Allemand, mais il n'aimait point la guerre, ne voulait point l'apprendre, & c'est ce que son pére lui reprochait le plus. On l'avait marié à la Princesse de Volfenbuttel, fœur de l'Impératrice femme de Charles VI. en 1711. Ce mariage fut malheu-

#### XXVIII ANECDOTES SUR LE CZAR

reux. La Princesse à de la fouvent abandonnée pour des débauches d'eau-de-vie, & pour Afrosine fille s'inlandaise, grande, bien-faire, & fort douce. On prétend que la Princesse mourut de chagrin, sile chagrin peut donner la mort; & que le Cazrowitz épousa enfluite serrettement Afrosine en 1713. lorsque l'Impératrice Catherine venait de lui donner un frére dont il se seraite bien passé.

Les mécontentemens entre le pére & le fils devinrent, de jour en jour plus férieux, jusqueslà que Pierre dès l'an 1716. menaça le Prince de le deshériter, & le Prince lui dit, qu'il vou-

lait se faire Moine.

Le Cari en 1717. renouvella fes voiages par oplitique & par curiofité, il alla enfin en France. Si fon fils avait voulu fe revolter, s'il y avait eu en effet un parti formé en fa faveur, c'était la le tenns de fe déclarer; mais au lieu de refter en Ruifle & de s'y faire des créatures, il alla voiager de fon côte, aîant eu bien de la peine à raifembler quelques milliers de ducats, qu'il avait fecretement empruncés. Il éjetat entre les bras de l'Empereur Charles VI, beau-frère de définite femme. On le garda quelque tens très-incognito à Viennes, de là on le fit paffer à Naples, où il refta près d'un an, fans que ni le Car, ni perfonne en Ruifle, fût le lieu de fa retraite.

Pendant que le fils était ainsi caché, le pére était à Paris, où il fut reçu avec les memes respects qu'ailleurs, mais avec une galanterie, qu'il ne pouvait trouver qu'en France. S'il allait voir une manufacture, & qu'un ouvrage attirat plus ses regards qu'un autre, on lui en faisait présent le lendemain; il alla diner à Petitbourg, chez Mr. le Duc d'Antin, & la premiére chose qu'il vit, fut son portrait en grand avec le même habit qu'il portait. Quand il alla voir la Monnoïe Roiale des médailles, on en frappa devant lui de toute espèce, & on les lui présentait; enfin on en frappa une qu'on laissa exprès tomber à ses pieds, & qu'on lui laissa ramasser. Il s'y vit gravé d'une manière parfaite, avec ces mots: PIERRE LE GRAND. Le revers était une Renommée, & la Légende, VIRES ACQUIRIT EUNDO; allégorie aussi juste que flateuse pour un Prince qui augmentait en effet son mérite par ses voïages.

En voiant le tombeau du Cardinal de Riche leu & la flatue de ce Miniftre, ouvrage digne de celui qu'il repréfente, le Czar laissa paraître un de ces transports & dit une de ces choses qui ne peuvent échaper qu'à ceux qui sont neis pour être de Grands-Hommes. Il monta sur le tombeau, embrassa la flatue; grand Ministre, dicii, que n'es-st nei de mon tent! je te domerais la noisit de non Empire pour m'aprendre à gouverner l'autre. Un homme qui avait moins d'entonssafine que le Czar s'étant fait expliquer ces paroles prononcées en langue Russe, répondit: "s'il avait donné cette moitié, il n'aurait » pas longtems gardé l'autre.

Le Car après avoir ainfi parcouru la France, où tout dispose les mœurs à la douceur & à l'indulgence, retourna dans sa patrie & y re-

#### ANECDOTES SUR LE CZAR

prit fa févérité. Il avait enfin engagé fon fils à revenir de Naples à Petersbourg; ce jeune Prince fut de là conduit à Moscow devant le Czar son pére, qui commença par le priver de sa fuccession au Trone, & lui fit signer un acte solemnel de renouciation, à la fin du mois de Janvier 1718. & en considération de cet acte le pére promit à son fils de lui laisser la vie.

Il n'était pas hors de vraifemblance, qu'un tel acte ferait un jour annullé. Le Cazr pour lui donner plus de force, oubliant qu'il était pére, & fie fouvenant feulement qu'il était foudateur d'un Empire que fon fils pouvait replonger dans la barbarie, fit infiruire publiquement le procès de ce Prince infortuné, fur quelques reticences qu'on lui reprochait dans l'aveu

qu'on avait d'abord exigé de lui.

On affembla des Evêques, des Abbés & des Profeileurs, qui trouverent dans l'Ancien Teftament, que ceux qui maudifient leur pére & leur mère, doivent être mis à mort; qu'à la vétic David avait pardonné à 6n fils Abfalor revolté contre lui, mais que DIEU n'avait paradonné à Abfalor. Tel fut leur avis fans rien conclure, mais c'était en effet figner un arrêt de mort. Alexis n'avait à la vérité jamais maulti fon pére ; il ne s'était point revolté comma Abfalor; il n'avait point couché publiquement avec les concubines du Roi și ll avait voiagé fans la permitilon paternelle, & il avait écrit des lettres à fès amis, par lefquelles il marquet feulement, qu'il efpérait qu'on se souvendraite

un jour de lui en Russie. Cependant de cent vingt-quatre Juges féculiers qu'on lui donna, il ne s'en trouva pas un qui ne conclut à la mort; & ceux qui ne favaient pas écrire, firent signer les autres pour eux. On a dit dans l'Europe, on a fouvent imprimé, que le Czar s'était fait traduire d'Espagnol en Russe le procès criminel de Don Carlos, ce Prince infortuné, que Philippe II. son pére avait fait mettre dans une prison, où mourut cet héritier d'une grande Monarchie; mais jamais il n'y eut de procès fait à Don Carlos, & jamais on n'a fû la manière, foit violente, foit naturelle, dont ce Prince mourut. Pierre le plus despotique des Princes, n'avait pas besoin d'exemples. Ce qui eft certain, c'est que son fils mourut dans son lit le lendemain de l'arrêt, & que le Czar avait à Moscow une des plus belles Apotiquaireries de l'Europe. Cependant il est probable, que le Prince Alexis, héritier de la plus vafte Monarchie du monde, condamné unanimement par les fujets de fon pére, qui devaient être un jour les siens, put mourir de la révolution que fit dans son corps un arrêt si étrange & si funeste. Le pére alla voir son fils expirant, & on dit qu'il verfa des larmes, infelix utcunque ferent ea fata nepotes. Mais malgré fes larmes les roues furent couvertes de membres rompus des amis de fon fils. Il fit couper la tête à son propre beau-frére le Comte Lapuchin frère de fa femme Ottokesa Lapuchin, qu'il avait repudiée, & oncle du Prince Alexis.

#### XXXII ANECDOTES SUR LE CZAR

Le Confesseur du Prince eut aussi la tête coupée. Si la Moscovie a été civilisée, il faut avouer

que cette politesse lui a couté cher.

Le reîte de la vie du Czar ne fut qu'une fuite de les grands deflieins, de fès travaux & de fès exploits, qui femblaient effacer l'excès de fès fèvérités, peut-être nécellaires. Il fuifait fouvent des harangues à fa Cour & à fon Confeil. Dans une de fès harangues il leur d'april avait facrifé fon fils au faiut de fès Eats.

Après la paix glorieuse qu'il conclut enfin avec la Suéde en 1721, par laquelle on lui céda la Livonie, l'Estonie, l'Ingermanie, la moitié de la Carelie & du Vibourg, les Etats de Russie lui déférèrent le nom de Grand, de pére de la patrie & d'Empereur. Ces Etats étaient repréfentés par le Sénat, qui lui donna folemnellement ces titres en présence du Comte de Kinski, Ministre de l'Empereur, de Mr. de Campredon, Envoié de France, des Ambasfadeurs de Pruffe & de Hollande; peu à peu les Princes de l'Europe se sont accoûtumés à donner aux Souverains de Ruffie ce titre d'Empereur; mais cette dignité n'empêche pas, que les Ambasladeurs de France n'aïent par tout le pas sur ceux de Russie.

Les Ruffes doivent certainement regarder le Czar comme le plus grand des hommes. De la Mer Baltique aux frontiéres de la Chine, c'eft un Héros: mais doit-il l'ètre parmi nous était-il comparable pour la valeur à nos Condés, à nos Villars, & pour les connaissances, pour l'es-

prit,

PIERRE LE GRAND.

Prit, pour les mœurs à une foule d'hommes avec qui nous vivons? Non: mais il était Roi, & Roi mal élevé; & il a fait ce que peutêtre mille Souverains à fa place n'eutlent pas fait. Il a eu cette force dans l'ame, qui met un homme au-desfus des préjugés, & de tout ce qui l'environne, & de tout ce qui l'a précédé, c'est un Architecte, qui a bati en brique, & qui ailleurs eût bâti en marbre. S'il eût régné en France, il eût pris les Arts au point où ils font pour les élever au comble : on l'admirait d'avoir vingt-cinq grands vaiffeaux fur la Mer Baltique; il en eût eu deux

cent dans nos Ports.

A voir ce qu'il a fait de Petersbourg, qu'on juge ce qu'il eût fait de Paris. Ce qui m'étonne le plus, c'est le peu d'espérance que devait avoir le Genre-Humain, qu'il dût naître à Moscow un homme tel que le Czar Pierre. Il y avait à parier un nombre égal à celui de tous les hommes, qui ont peuple de tous les tems la Russie, contre l'unité, que ce génie si contraire au génie de sa Nation ne serait donné à aucun Russe; & il y avait encore à parier environ seize millions, qui font le nombre des Russes d'aujourdhui, contre un, que ce lot de la nature ne tomberait pas au Czar. Cependant la chose est arrivée. Il a fallu un nombre prodigieux de combinaifons & de siécles, avant que la nature fit naitre celui qui devait inventer la charrue, & celui à qui nous devons l'art de la navette. Aujourdhui les Russes ne sont plus surpris de leurs pro-

#### XXXIV ANECD. SUR LE CZAR PIERRE LE GR.

grès; ils fe font en moins de cinquante ans familiarifés avec tous les arts. On dirait, que cesarts font anciens chez eux; il y a encore de vaftes climats en Áfrique, où les hommes ont befoin d'un Czar Pierre; il viendra peut- être dans des millions d'années, car tout vient trop tard.



PIECES

# PIECES

RELALIVES A L'HISTOIRE

D E

CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

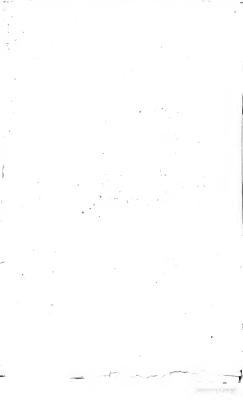



# LE MARECHAL

DE SCHULLEMBOURG, GENERAL DES VENITIENS \*).

#### MONSIEUR,

J'Ai recu par un courier de Monsseur l'Ambuddeur de France, le Journal de vos Campognes de 1703. & 1704. dont V. E. a bien voilu m'honorer. Je dirai de vous, comme de Célar: Eoden animo foriplir quo belavis. Vous devez vous attendre, Monsseur, qu'un tel bienfait me rendra trés-intéressé & attirera de nouvelles demandes. Je vous supine de me communiquer tout ce qui pourtra m'instruire sur les autres événemes de la guerre.

<sup>\*)</sup> A la Haye ce 15. Septembre 1740,

de Charles XII. J'ai l'honneur de vous envoyer le journal des Campagnes de ce Roi, digne de vous avoir combattu. Ce journal va judqu'à la bataille de Pultava inclusivement; il eft d'un Officier Suédois, nommé Mr. Adlerfield j'Ruteur me parait très-instruit & austi exact qu'on peut l'ètre; ce n'elt pas une histoire, il s'extendant pour en composer une, & je compte bien réformer la mienne en beaucoup de choses

fur les mémoires de cet Officier.

Je vous avoue d'ailleurs, Monfieur, que l'ai yù avec plaisir dans ces mémoires beaucoup de particularités qui s'accordent avec les instructions fur lesquelles j'avais travaillé. Moi qui doute de tout , & fur-tout des anecdotes , je commençais à me condamner moi-même sur beaucoup de faits que j'avais avancés: par exemple, je n'ofais plus croire que Mr. de Guiscard, Ambaffadeur de France, eût été dans le vaiffeau de Charles XII. à l'expédition de Coppenhague; je commençais à me repentir d'avoir dit que le Cardinal Primat, qui fervit tant à la déposition du Roi Auguste, s'oposa en secret à l'élection du Roi Stanislas; l'étais presque honteux d'avoir avancé que le Duc de Marlborough s'adressa d'abord au Baron de Garts avant de voir le Comte Piper, lorsqu'il alla conférer avec le Roi Charles XII. Le Sieur de La Motraye m'avait repris fur tous ces faits avec une confiance qui me perfuadait qu'il avait raifon; cependant ils font tous confirmés par les mémoires de Mr. Adlerfeld.

Jу

J'y trouve aussi que le Roi de Suéde mangea quelquefois, comme je l'avais dit, avec le Roi Auguste qu'il avait détrôné, & qu'il lui donna la droite. J'y trouve que le Roi Augufle & le Roi Stanislas se rencontrèrent à sa Cour & se saluèrent sans se parler; la visite extraordinaire que Charles rendit à Auguste à Dresde en quittant ses Etats, n'y est pas omise. Le bon mot même du Baron de Stralbeim v est cité mot pour mot, comme je l'avais raporté.

Voici enfin comme on parle dans la Préface

du livre de Mr. Adlerfeld.

"Quant au Sieur de la Motraye, qui s'est "ingéré de critiquer Mr. de Voltaire, la lecture " de ces mémoires ne fervira qu'à le confondre "& à lui faire remarquer ses propres erreurs, " qui font en bien plus grand nombre que celles

., qu'il attribue à fon adverfaire.

Il est vrai, Monsieur, que je vois évidemment par ce journal que j'ai été trompé fur les détails de plusieurs événemens militaires ; j'avais à la vérité accufé juste le nombre des troupes Suédoifes & Mofcovites à la célèbre bataille de Narva; mais dans beaucoup d'autres occasions l'ai été dans l'erreur. Le tems, comme vous favez, est le pére de la vérité; je ne sçai meme si on peut jamais espérer de la savoir entiérement. Vous verrez que dans certains points Mr. Adlerfeld n'est point d'accord avec vous, Monfieur, au fujet de votre admirable passage de l'Oder; mais j'en croirai plus le Général Allemand qui a dû tout favoir, que l'Officier Sué-A 3

dois qui n'en a pù favoir qu'une partie.

le reformerai mon histoire sur les mémoires de Votre Excellence & fur ceux de cet Officier; l'attens encore un extrait de l'histoire Suédoife de Charles XII. écrite par Mr. Norberg, Chapelain de ce Monarque.

J'ai peur à la vérité que le Chapelain n'ait quelquefois vû les chofes avec d'autres yeux que les Ministres qui m'ont fourni mes matériaux : j'estimerai son zele pour son maître ; mais moi qui n'ai été Chapelain ni du Roi ni du Czar, moi qui n'ai fongé qu'à dire vrai, j'avouerai toûjours que l'opiniatreté de Charles XII. à Bender, son obstination à rester dix mois au lit, & beaucoup de fes démarches après la malheureuse bataille de Pultava, me paraisfent des avantures plus extraordinaires qu'héroiques.

Si on peut rendre l'histoire utile, c'est, ce me femble, en faifant remarquer le bien & le mal que les Rois ont fait aux hommes. Je crois, par exemple, que si Charles XII. après avoir vaincu le Dannemark, battu les Moscovites, détrôné fon ennemi Auguste, affermi le nouveau Roi de Pologne, avait accordé la paix au Czar, qui la lui demandait, s'il était retourné chez lui vainqueur & pacificateur du Nord, s'il s'était apliqué à faire fleurir les arts & le commerce dans fa patrie, il aurait été alors véritablement un grand-homme, au-lieu qu'il n'a été qu'un grand guerrier, vaincu à la fin par un Prince qu'il n'estimait pas. Il eut été à

fou-

fouhaiter pour le bonheur des hommes, que Pierre le Grand eût été quelquefois moins cruel, & Charles XII. moins opiniatre.

le préfére infiniment à l'un & à l'autre un Prince qui regarde l'humanité comme la premiére des vertus, qui ne se prépare à la guerre que par nécessité, qui aime la paix parce qu'il aime les hommes, qui encourage tous les arts, & qui veut être, en un mot, un fage fur le trone: voilà mon Héros, Monsieur, ne croïez pas que ce foit un être de raifon. Ce Héros existe réellement dans la personne d'un jeune Roi, dont la réputation viendra bientôt jusqu'à vous; vous verrez fi elle me démentira; il mérite des Généraux tels que vous. C'est de tels Rois qu'il est agréable d'écrire l'histoire; car alors on écrit celle, du bonheur des hommes.

Mais fi vous examinez le fond du journal de Mr. Adlerfeld, qu'y trouverez-vous autre chofe, finon, lundi 3. Avril il y a eu tant de milliers d'hommes égorgés dans un tel champ: le mardi, des villages entiers furent réduits en cendres, & les femmes furent consumées par les flàmmes avec les enfans qu'elles tenaient dans leur bras: le jeudi, on écrafa de mille bombes les maisons d'une ville libre & innocente, qui n'avait pas payé comptant cent mille écus à un vainqueur étranger qui paffait auprès de ses murailles; le vendredi, quinze ou feize cens prisonniers périrent de froid & de frim. Voilà à peu près le sujet de quatre vo-

N'avez-vous pas fait réflexion fouvent, Mr. le Maréchal, que votre illustre métier est encore plus affreux que nécessaire? Je vois que Mr. Adlerfeld déguise quelquefois des cruautés, qui en effet devraient être oubliées, pour n'être jamais imitées. On m'a affuré, par exemple, qu'à la bataille de Fravenstad le Maréchal Renschild fit massacrer de sang froid douze ou quinze cent Moscovites qui demandaient la vie à genoux six heures apres la bataille; il prétend qu'il n'y en eut que six cent, encore ne furent-ils tués qu'immédiatement après l'action. Vous devez le favoir, Monsieur; vous aviez fait les dispositions admirées des Suédois même à cette journée malheureuse; avez donc la bonté de me d.re la vérité, que j'aime autant que votre gloire.

Pattens avec une extrême impatience le refite des inftructions dont vous voudrez bien m'honorer: permettez-moi de vous demander ce quevous penfez de la marche de Chales XII. en Ukrame, de fa retraite en Turquie, de la mort de Patkul; vous pouvez dicter à un fécrétaire bien des chofes, qui fervirent à faire conmittre des vérités dont le public vous aura obligation. C'elt à vous Monfieur, à lui donner des inftructions, en récompense de l'admiration qu'il a pour vous.

Je suis avec les sentimens de la plus respectueuse estime, & avec des vœux sincères pour

9

la conservation d'une vie que vous avez si souvent prodiguée,

MONSIEUR,

#### DE VOTRE EXCELLENCE,

Le très-humble & très-obéiffant ferviteur, V.

Eu fuissant ma lettre, s'appreus qu'ou imprime à la Hoye la traduction Françasse de l'histoire de Charles XII. écrise en Suédois par Mr. Notberg; ce sera pour moi une nouvelle palette \*) das laquelle je tremperai les pinecence dont il me faudra repeindre mon tableau.

\*) La palette n'a pû fervir. On (çait que l'histoire mal raportés , & depuis de Charies XIL par Norlorg, n'est jusqu'en 1709. qu'une copie de l'hislorg composée par M. de V.



LET-

#### L E T T R E

#### A MONSIEUR

#### NORBERG,

Chapelain du Roi de Suéde Charles XII. & Au-,

Onffrez, Monfeur, qu'aïant entrepris la tache de lire ce qu'on a déja publié de votre hiftoire de Charles XII. on vous adreile quelques juftes plaintes, & fur la maniere dont vous tratez cette hiftoire. & fur celle dont vous en ufez dans votre Préface avec ceux qui l'ont traifée avant vous.

Nous aimons la vérité; mais l'ancien proverbe, Toutes vérités ne font pas bonnes à direregarde fiut-tout les vérités inutiles. Daiguez vous fouvenir de ce paffige de la préface de Philtoire de Mr. de Voltaire. L'hijdoire d'un Prince, dit-il', n'est pas tout ce qu'il a fait, mais feuloment ce qi'il a fuit de digne d'être transfinis à la posserité.

Il y a peut-ètre des lecteurs qui aimeront à voir le catéchifine qu'on enfeignait à Charles XII. & qui aprendront avec plaifir a) qu'en 1693. le Docteur Pierre Rudbekius donna le

a) P. 9. de l'histoire de Charles XII, par Norberg; édition de Husson.

bonnet de Docteur au Maitre-ès-Arts Aquinus, à Samuel Vivenius, à Emegius, à Herlandus, à Sudinis & autres perfonnages, très etimables fans doute, mais qui ont eu peu de part aux batailles de votre Héros, à fes triomphes & à fes défaites.

C'ell peut-être une chose importante pour Europe, qu'on sche que la Chapelle du Château de Stokolm, qui fut brulée il y a cinquanteaus, (¿du-) était dans la nouvelle aile du côté du Nord, & qu'il y avait deux tableaux de liftentantar khôter, qui font à présent à l'églife St. Nicolar; que les liéges étaient couverts de bleu les jours de fermon; qu'ils étaient, les uns de chène, & les autres de noyer é); & qu'au-lieu de grands luffres, il y avait de petits chandeliers plats, qui ne laiffaient pas de faire un fort bel effet; qu'on y voyait quatre figures de platre, & que le carreau était blanc & noir.

Nous voulons croire encore 2) qu'il est d'une extrème confèguence d'étre instruit à fond qu'il n'y avait point d'or faux dans le dais qui fervit quelle était la largeur du baldaquin; si c'était de drap rouge ou de drap bleu que l'égisfe étandue; & de quelle hauteur étaient les bancs. Tout cela peut avoir son mérite pour ceux qui voulent s'instruire des intérêts des Princes.

Vous nous dites, après le détail de toutes ces grandes choses, à quelle heure Charles XII. fut couronné; mais vous ne dites point pour-

b) P. 24.

s) P. 31. 31.

quoi il le fut avant l'âge preferit par la loi; pourquoi on ôta la Régence à la Reine-mére; comment le fameux Piper eut la confiance du Roi; quelles étaient alors les forces de la Suéde; quel nombre de citoyens elle avait; quels étaient fes alliés, fon gouvernement, ses défauts & se restlucres.

Vous nous avez donné une partie du journal militaire de Mr. Adlerfeld; mais, Monfieur, un journal n'eft pas plus une hiltoire, que des matériaux ne fiont une maifon. Soudrez qu'on vous dife que l'hiltoire ne consfite point à détailler de petits faits, à produire des manifeltes, des dupliques, des repliques. Ce n'eft point ainsi que Quinte-Curce a composé l'hiltoire d'Alexandre; ce n'eft point ainsi que Tite-Live & Tucite ont écrit l'histoire Romaine. Il y a mille Journalistes, à peine avons-nous deux ou trois Histotriens modernes. Nous souhaiterions que cous ceux qui broyent les couleurs, les donnassent à quelque peintre pour en faire un tableau.

Vous n'ignorez pas que Mr. de Voltaire avait publié cette déclaration que votre traducteur raporte.

"d) Jaime la vérité, & je n'ai d'autre but "& d'autre intérêt que de la connaître. Les en-"droits de mon hiltoire de Charler XII. où je "me ferai trompé, feront changés. Il, eft tres "naturel que Mr. Norberg Suédois, & témoin "oculaire, ait été mieux intruit que moi, étran-"ger. Je me réformerai fur fes mémoires, & "Jaura le plaifir de me corriger.

d) P. 13. de l'édition in 4. de Huffon.

Voilà, Monfieur, avec quelle politeffe Mr. de Voltaire parlait de vous, & avec quelle déference il attendait votre ouvrage, quoiqu'il etit des mémoires fur le fien, des mains de beaucoup d'Ambaïideurs, avec lesquels il parait que vous n'avez pas eu grand commerce, & même de la part de plus d'une tête couronné.

Vous avez répondu, Monsieur, à cette politesse Française, d'une manière qui paraît dans

un gout un peu Gotique.

Vous dites dans votre Préface e.), que l'hiftoire donnée par Mr. de Voltaire, ne vaut pas la peine d'être traduite, quoiqu'elle l'ait été dans presque toutes les langues de l'Europe, & qu'on ait fait huit éditions à Londres de la traduction Anglaise. Vous ajoutez ensuite très poliment, qu'un Pussenteur.

Pour donner des preuves de cette supposition si flateuse, vous ne manquez pas de mettre dans les marges de votre livre toutes les fautes capitales où il est tombé.

Vous marquez expressement que le Major-Général Stuard ne reçur point une petite blessire à l'épaule, comme l'avance témérairement l'Auteur Français, d'après un Auteur Allemand, mais, dites-vous, une contusion un peu sorte. Vous ne pouvez nier que Mr. de Voltaire n'ait sidélement raporté la bataille de Narva, laquelle produit chez lui au moins une décirpitou intéressant y vous devez favoir qu'il a été le seul écrivain qui ait ofé affirmer que Charles XII. donna cette bataille de Narva avec huit-mille hommes feulement. Tous les autres Historiens lui en donnaient vingt-mille: ils dificient ce qui teait vraifemblable, & Mr. de Voltaire a dit le premier la vérité dans cet critcle important. Cependant vous l'apellez archi-motteur, parce qu'il fait porter au Général Lieneu un habit rouge galonné au fége de Thorn; & vous relevez cette erreur énorme, en affurant positivement que le galon n'était pas sur un fond rouge.

Mais, Monfieur, vous qui prodiguez für des chofes fi graves le beau nom d'archi-metter, non feulement à un homme très amateur de la vérité, mais à tous les autres Hiftoriens qui ont écrit l'hiftoire de Charles XII. quel nom voudriez-vous qu'on vous donnat, après la lettre que vous raportez du Grand-Seigneur à ce Monarque? Voici le commencement de cette lettre. f) Nous Sultan Baffà, au Roi Cherle XII.

f) Nous Sultan Balla, au Roi Charles XII. par la grace de Dieu, Roi de Suéde & des Gots.

Salut, &c.

Vous qui avez été chez les Tures, & qui femblez avoir apris d'eux à ne pas ménager les termes, comment pouvez-vous ignorer leur ftilé? Quel Empereur Ture s'eft jamais initulé Sudton Baffa? Quelle lettre du Divan a jamais ainif commené? Quel Prince a jamais écrit qu'il enverra des Ambaliadeurs plénipotentiaires à la première occafion, pour s'informer des circontfanees d'une bataille? Quelle lettre du Grand-Sei-

gnew

f) P. 137.

gneur a jamais fiui par ces exprellions, à la garde de Dieu? Enfin, où avez-vous jamais vu une dépéche de Contlantinople, datée de l'année de la Création, & non pas de l'année de l'Hegigre? L'Iman de l'augulte Sultan, qui écrira l'hittoire de ce grand Empereur & de fes fiublimes Vizirs, pourra bien vous dire de groffes injures, fi la politeile Turque le permet.

Vous fied-il bien, après la production d'une pièce pareille, qui ferait tant de peine à ce Mr. le Baron de Puffendorf, de crier au mensonge

fur un habit rouge?

Eres-vous bien d'ailleurs un zélé partifan de la vérité, quand vous fuprintez les duretés exercées par la Chambre des liquidations fous Charles XI, quand vous feiguez d'oublier, en parlante et Pathel, qu'il avait défendu les droits des Livoniens qui Pein avaient chargé; de ces mès Livoniens qui repirent aujourdhui fous la douce autorité de l'illultre Sémiramit du Nord? Ce n'elt pas-là feulement trahir la vérité, Morièurs, c'elt trahir la causé du genre-humain; c'elt manquer à votre illustre patrie; ennemie de l'opretilous.

Cessez donc de prodiguer dans votre compilation des épithètes Vandales & Hérules, à ceux qui doivent écrire l'histoire: cessez de vous autoriser du pédantisme barbare que vous impu-

tez à ce Puffendorf. Savez-vous que ce Puffendorf est un Auteur quelquefois austi incorrect qu'il est en vogue? Savez-vous qu'il est lû, parce qu'il est le feul de

for

fon genre qui fût fuportable en fon tems? Savez-vous que ceux que vous apellez archi-menteurs, auraient à rougir, s'ils n'étaient pas mieux instruits de l'histoire du monde que votre Pussendorf? Savez-vous que Mr. de la Martinière a corrigé plus de mille fautes dans la dernière édition de fon livre?

Ouvrons au hazard ce livre si connu. Je tombe fur l'article des Papes. Il dit, en parlant de Jules II. qu'il avait laisse, ainsi qu'Alexandre VI. une réputation honteufe. Cependant les Italiens révèrent la mémoire de Jules II; ils voïent en lui un grand-homme, qui, après avoir été à la tète de quatre Conclaves, & avoir commandé des armées, fuivit jusqu'au tombeau le magnifique projet de chasser les Barbares d'Italie. Il aima tous les arts; il jetta le fondement de cette églife, qui est le plus beau monument de Punivers; il encourageait la peinture, la sculpture, l'architecture, tandis qu'il ranimait la valeur éteinte des Romains. Les Italiens méprifent avec raison la manière ridicule dont la plupart des Ultramontains écrivent l'histoire des Papes. Il faut favoir diftinguer le Pontife du Souverain: il faut favoir eltimer beaucoup de Papes, quoiqu'on foit né à Stokholm : il faut se fouvenir de ce que disait le grand Côme de Médicis, qu'on ne gouverne point des Etats avec des patenotres. Il faut enfin n'etre d'aucun pais, & dépouiller tout esprit de parti, quand on écrit l'histoire.

Je trouve, en l'ouvrant le livre de Puffendorf. dorf, à l'article de la Reine Marie d'Angleterre, fille de Henri VIII. qu'elle ne put être treconme, pour fille legitime, Jans l'autorité du Pape. Que de bévues dans ces mots! Elle avait été reconnue par le Parlement; & comment d'ailleurs aurait-elle eu befoin de Rome pour être légitimée, puisque janais Rome n'avait, ni dù, mi voulu caffer le mariage de la mére?

Je lis Particle de Charles-Quint. Jy vois que des avant l'an 1516. Charles-Quint avait toujours devant les yeux son NEC PLUS ULTRA; mais alors il avait quinze ans, & cette devile ne sitt

faite que longtems après.

Dirons-nous pour cela que Puffendor est un ouvrage d'une si grande étendue, il lui est pardonnable d'avoir erré; & nous vous prierous, Monssen, d'être plus exact que lui, mieux instruit que vous n'êtes du stile des Turcs; plus poli avec les Français, & ensh plus équitable & plus éclairé dans le choix des piéces que

yous raportez.

Ceff un malheur inféparable du bien qu'a produit l'imprimerie, que cette foule de pièces feandaleufes, publides à la honte de l'elprit & des mours. Partout où il y a une foule d'éctivains, il y a une foule de dibelles : ces mi-férables ouvrages, nés fouvent en France, paffent dans le Nord, ainfi que nos mauvais vins y font vendus pour du Bourgogne & du Champagne. On boit les uns, & on lit les autres, fouvent avec auffi peu de goût; mais les houses de la bance de la la mes

#### 8 LETTRE & Mr. NORBERG.

mes qui ont une vraie connaissance, favent rejetter ce que la France rebute.

Vous citez, Monsieur, des piéces bien indignes d'erre connues du Chapelain de Charles XII. Votre traducteur Mr. Wehnoth, a en l'équité d'avertir dans ses notes, que ce sont de ces mauvaises & ténôbreules saryres, qu'il n'elt pas permis à un honnéte-homme de citer.

Un Hiftorien a bien des devoirs. Permettezmoi de vous en rapeller ici deux qui font de quelque confidération, celui de ne point calomnier, & celui de ne point enunyer. Je peux vous pardonner le premier, parce que votre ouvrage fera peu lu, ranis je ne puis vous pardonner le fecond, parce que J'ai été obligé de vous lire. Je fuis d'ailleurs autant que je peux votre très-humble & tre-sobéliant fevriteur.



#### PIRRONISME

DE

#### L'HISTOIRE.

L'Incrédulité, fouvenons nous en, est le fondement de toute figelle, felon Ariflote. Cette maxime est fort bonne pour qui lit l'histoire., & furtout l'histoire ancienne.

Que de faits absurdes, quel amas de fables, qui choquent le sens commun! eh bien, n'en

crovez rien.

Il v a eu des Rois à Rome, des Confuls. des Décemvirs. Le peuple Romain a détruit Cartage, Céfar a vaincu Pompée; tout cela est vrai. Mais quand on yous dit, que Cajlor & Pollus ont combattu pour ce peuple, qu'une Vestale avec fa ceinture a mis à flot un vaitleau engravé, qu'un goufre s'est refermé quand Curtius s'y est jetté; n'en croyez rien. Vous lifez partout des prodiges, des prédictions accomplies, des guerifons miraculcufes operées dans les Temples d'Esculape, n'en croyez rien; mais cent témoins ont figné le procès verbal de ces miracles fur des tables d'airain; mais les Temples étaient remplis d'ex voto, qui attestaient les guerifons. Croyez, qu'il y a eu des imbeciles & des fripons, qui ont attesté ce qu'ils n'ont point vû. Croyez, qu'il y a eu des dévots,

oui ont fait des présens aux prêtres d'Esculape. quand leurs enfans ont été gueris d'un rhume; mais pour les miracles d'Esculape n'en crovez rien.

Mais les prètres Egyptiens étaient tous forciers, & Hérodote admire la fcience profonde, qu'ils avaient de la diablerie! ne croyez pas

tout ce que vous dit Hérodote.

Je me défierai de tout ce qui est prodige ; mais dois-je porter l'incrédulité jusqu'aux faits, qui étant dans l'ordre ordinaire des choses humaines, manquent pourtant d'une vraisemblance morale?

Par exemple, Plutarque affure, que Céfar tout armé fe jetta dans la mer d'Alexandrie tenant d'une main en l'air des papiers, qu'il ne voulait pas mouiller, & nageant de l'autre main.

Ne crovez pas un mot de ce conte, que vous fait Phitarque. Croyez plûtôt Céfar, qui n'en dit mot dans ses commentaires, & sovez bien für que quand on se jette dans la mer, & qu'on tient des papiers à la main, on les mouille.

Vous trouverez dans Quinte-Curce, qu'Alexandre & fes Généraux furent tout étonnés, quand ils virent le flux & le reflux de l'Océan auquel ils ne s'attendaient pas, n'en croyez rien.

Il eft bien vraisemblable, qu'Alexandre étant yvre, ait tué Clitus, qu'il ait aimé Ephefion comme Socrate aimait Alcibiade; mais il ne l'est point du tout que le disciple d'Aripote ignorât le flux & le reflux de l'océan ; il y avait des philosophes dans son armée; c'était assez d'a-

voir été fur l'Euphrate, qui a des marées à fon embouchure, pour être instruit de ce phénoméne. Alexandre avait voyagé en Afrique, dont les côtes font baignées par l'Océan. Son Amiral Néarque pouvait-il être affez ignorant pour ne pas favoir ce que favaient tous les enfans fur le rivage du fleuve Indus? De pareilles fotifes repetées dans tant d'Auteurs décréditent trop les Hittoriens.

Le Pére Maimbourg vous redit après cent autres, que deux Juifs promirent l'Empire à Leon PIlmerien, a condition que quand il ferait Empereur il abatrait les images. Quel intérêt, je vous prie, avaient ces deux Juifs à empêcher que les Chrétiens euffent des tableaux? Comment ces deux miserables pouvaient-ils promettre l'Empire ? N'est-ce pas infulter à son lecteur, que de lui présenter de telles fables ?

Il faut avouer, que Mezeray dans son stile dur, bas, inégal, mèle aux faits mal digerés qu'il raporte bien des abfurdités parcilles ; tantôt c'elt Henri V. Roi d'Angleterre couronné Roi de France à Paris, qui meurt des hémorroides, pour s'être, dit-il, affis fur le thrône de nos Rois ; tantôt c'est St. Michel , qui aparait à Jean-

ue d'Arc.

le ne crois pas même les témoins oculaires. quand ils me difent des choses que le sens commun défavoue. Le Sire de Joinville, ou plûtôt celui qui a traduit fon histoire Gauloise en ancien Français, a beau m'affurer, que les Emirs d'Egypte, après avoir affaffiné leur Soudan, offrirent la couronne à St. Louis leur prisonnier. J'aimerais autant, qu'on me dit, que nois avons offert la couronne de France à un Turc. Quelle aparence, que des Mahométans ayent pensé à faire leur Souverain d'un homme, qu'ils ne pouvaient regarder que comme un Chef de Barbares, qu'ils avaient pris dans une bataille, qui ne connaissait ni leurs loix ni leur langue, qui était Pennemi capital de leur Religion?

Je n'ai pas plus de foi au Sire de Johrville, quand il me dit, que le Nil fe déborde à la St. Remy au commencement d'Octobre. Je révoquetai auffi hardiment en doute l'hiftoire du vieux de la Montagne, qui fur le bruit de la Croifade de St. Louis depèche deux affaffins à Paris pour le tuér, & fur le bruit de fa vertu fait partir le lendemain deux couriers pour contremander les autres. Ce trait a trop l'air d'un conte Arabe.

Je dirai hardiment à Mezeray, au Pére Daniel, & à tous les Hilforiens, que je ne crois point qu'un orage de pluye & de grêle ait fait rentrer Edouard III. en lui-même, & ait procuré la paix à Philippe de Valoir. Les Conquérants ne sont pas si dévots, & ne sont point la paix

pour de la pluye.

Rien n'est assurément plus vraisemblable que les crimes; mais il faut dumoins qu'ils soient constatés. Vous voyez chez Mézerap plus de foixante Princes à qui on a domé le boncon; mais il le dit fans preuve, & un bruit poopulaire ne doit se raporter que comme un bruit.

Je ne croirai pas même Tite Live, quand il me dit, que le Médecin de Pirrus offrit aux Romains mains d'empoisonner son maitre moyennant une récompense. A peine les Romains avaient-ils alors de l'argent monnoié, & Pirrus avait de quoi acheter la République, si elle avait voulu se vendre; la place de premier Médecin de Pirrus était plus lucrative probablement, que celle de Consul Je r'ajouterait soi à un tel conte, que quand on me prouvera que quelque premier Médecin d'un de nos Rois aura proposé à un Canton Suisse de le payer pour empositonner son malade.

Défions-nous auffi de tout ce qui paraît experé. Une armée innombrable de Perfes arrêtée pri trois cens Spartiates au paffige des Termopiles ne me révolte point; l'afficite du terrain rend l'avanture croyable. Charles XII. avec huit mille honnnes aguerris defait à Narva environ quatre vingt mille paifians Mosfovites mai armés ; je l'admire & je le crois. Mais quand je lis, que sibiano de Monfor batit cen mille honnnes avec neuf cent foldats divifés en trois corps: je répet alors, je n'en crois rien. On me dit, que c'eft un miracle; mais eft-il bien vrai que Divi auf fait ce miracle pour Simon de Moutoforts.

Je révoquerais en doute le combat de Charler XII. à Bender, s'il ne m'avait été attelté par plusieurs témoins oculaires, & s'î le caractère de Charles XII. ne rendait vraisémblable cette héroïque extravagance. Cette défiance qu'il faut avoir fur les faits particuliers, ayons-la encore fur les mœurs des peuples étrangers; rétisons notre créance à tout Hittorien ancien & moderne, qui nous raporte des choses contraires à la nature, & à la trempe du cœur humain. Toutes les premières rélations de l'Amérique ne parlaient que d'Antropofages ; il semblait à les entendre, que les Américains mangeaffent des hommes auffi communément que nous mangeons des moutons. Le fait mieux éclairci se réduit à un petit nombre de prisonniers, qui ont été mangés par leurs vainqueurs, au-

lieu d'etre mangés des vers.

Le nouveau Puffendorf aussi fautif que l'ancien dit qu'en l'an 1589. un Anglais & quatre femmes échapés d'un naufrage fur la route de Madagascar abordèrent une isle deserte, & que l'Anglais travailla si bien qu'en l'an 1667. on trouva cette isle nommée Pines peuplée de dou-

ze mille beaux Protestans Anglais.

Les Anciens & leurs innombrables & crédules compilateurs nous répétent sans cesse, qu'à Babilone, la ville de l'univers la mieux policée, toutes les femmes & les filles se prostituaient dans le Temple de Vénus une fois l'an. Je n'ai pas de peine à penfer, qu'à Babilone, comme ailleurs, on avait quelquefois du plaisir pour de l'argent; mais je ne me perfuaderai jamais que dans la ville la mieux policée, qui fut alors dans l'univers, tous les péres & tous les maris envoyaffent leurs filles & leurs femmes à un marché de prostitution publique, & que les Législateurs ordonnassent ce beau trafic. On imprime tous les jours cent fotifes femblables fur les coutumes des Orientaux; & pour un voyageur comme Chardin, que de voyageurs comme Paul Lucas .

Il n'en est pas ainsi de l'histoire de Charles XII. Je peux assurer, que si jamais histoire a mérité la créance du lecteur, c'est celle-ci ; je la composi d'abord, comme on fait, sir les méroires de Monsieur Fabrice, de Messieures de Villelongue & de Fierville, & sur le xaport estémoins ne voient pas tout & qu'ils voiens ne voient pas tout & qu'ils voiens quelques mat, je tombai dans plus d'une erreur, non sur les faits essentiels, mais sur quelques anecotoes, qui sont affez indisférentes en elles-mêmes ; mais sur lesquelles les petits critiques triomphent.

J'ai depuis réformé cette histoire sur le journal militaire de Mr. Adlerfeld, qui est très exact, & qui a servi à rectifier quelques faits

& quelques dattes.

J'ai même fait ufige de Phifioire écrite par Norberg, Chapelain & Confeffeur de Charles XII. Il est vrai, que c'est un ouvrage bien-mal digeré, & bien-mal écrit, dans lequel on trouver top de petirs faits étrangers à fon sujet, & où les grands évenemens deviennent petits; tant lis font mal raportés. Cet un tisse de referits, de déclarations, de publications, qui se font d'ordinaire au nom des Rois, quand ils sont en guerre; elles ne servent jamais à faire connaître le fond des évenemens, elles sont insultes au militaire & au politique, & sont entuyeuses pour le lecteur; un écrivain peut seulement les consulter quelques des dans le besoin pour en tirer quelque lumière, ainsi qu'un Ar-

Architecte employe des décombres dans un édifice.

Parmi les piéces publiques, dont Norberg a furchargé fa malheureuse hitloire, il s'en trouve même de faultes & d'abfurdes, comme la lettre d'Achmet, Empereur des Turcs, que cet Histen appelle Sultan Bassa, par la grace de Dieu \*).

Ce mėme Norberg fait dire au Roi de Suéde ce que ce Monarque n'a jamais dit ni pu dire au fuiet du Roi Stanislas. Il prétend que Charles XII. en répondant aux objections du Primat, lui dit, que Stanislas avait acquis beaucoup d'amis dans fon voyage d'Italie. Cependant il eft très-certain, que jamais Stanislas n'a été en Italie, ainfi que ce Monarque me l'a confirmé lui-mème. Qu'importe apres tout qu'un Polonais dans le huitiéme fiécle ait voyagé ou non en Italie pour fon plaifir ? Que de faits inutiles il faut retrancher de l'hiltòire! & que je me fait bon gré d'avoir resserve celle de Charles XII.

Norberg n'avait ni lumiéres, ni esprit, ni connaill'unce des affaires du monde, & c'ell peuttere ce qui détermina Charles XII. à le choifir pour son Confesseur; je ne fai, s'il a fait de ce Prince un bon Chrétien; mais assurément, il n'en a pas fait un Héros; & Charles XII. ferait ignoré, s'il n'était connu que par Norberg.

Il est bon d'avertir ici, que l'on a imprimé il y a quelques années une petite brochure intitulée : Remarques bifloriques est critiques fur l'histoire de Charles XII. par Monfieur de Voltaire.

\*) Voyez la lettre de Mr. de Voltaire à Mr. de Norberg,

Ce petit ouvrage est du Comte Poniatowski; ce son des réponsés, qu'il avait faites à de nouvelles queltions de ma part dans son dernier voyage à Paris; mais son secrétaire en ayant fait une double copie, est le tomba entre les mains d'un libraire, qui ne manqua pas de l'imprimer, & un correcteur d'Imprimerie de Hollande intitula critique cette instruction de Mr. Poniatowski, pour la mieux débiter. C'elt un des moindres brigandages, qui s'exercent dans la librairie.

La Motraye, domettique de Mr. Fabrice, avait aufili imprimé quelques remarques fur cette hiftoire. Parmi les erreurs & les petiteffes, dont cette critique de la Motraye est remplie, il ne laiffe pas de fe trouver quelque chose de vrai & d'utile, & j'ai eu soin d'en faire usage dans les dernières éditions, & furtout dans celle de 1739. car en fait d'hiftoire rien n'est à négliger, & il faut consulter si l'on peut les Rois & les valets de chambre.



DISCOURS

## D I S C O U R S

### SUR L'HISTOIRE

DΕ

#### CHARLES XII.

Qui était au devant de la première édition.

I Ly a bien peu de Souverains dont on dut écrire une hiltoire particulière. En vain la malignité ou la flaterie s'elt exercée llur presque tous les Princes: il n'y en a qu'un tres-petit ombre dont la mémoire se conferve; & co nombre férait encore plus petit, si Pon ne se souvenait que de ceux qui ont été justes.

Les Princes qui ont le plus de droit à l'immortalité, font ceux qui ont fair quelque bien aux hommes. Aindi tant que la France fubri. flera, on s'y fouviendra de la tendrelle que Louis XII. avait pour fon peuple; on excudera les grandes fautes de Prançois I. en faveur d'arts. des feiences dont il a été le pére; on bénira la mémoire de Heuri IV. qui conquit fon héritage à force de vainere & de pardonner; on louera la magnificence de Louis XIV. qui a protégé les atts que François I. avait fait naître.

Par une raifon contraire, on garde le fouvenir des mauvais Princes, comme on fe fouvient

+ rolle

DISC. SUR L'HIST. DE CHARLES XII. 29 vient des inondations, des incendies & des pettes.

Entre les Tyrans & les bons Rois font les Conquérans, mais plus aprochant des premiers: ceux-ci ont une réputation éclatante ; on est avide de connaître les moindres particularités de leur vie. Telle elt la miferable faiblesse des hommes, qu'ils regardent avec admiration ceux qui ont fait du mal d'une manière brillante, & qu'ils parleront fouvent plus volontiers du destructeur d'un Empire que de celui qui

l'a fondé.

Pour tous les autres Princes, qui n'ont été illustres ni en paix ni en guerre, & qui n'ont été connus ni par de grands vices ni par de grandes vertus; comme leur vie ne fournit aucun exemple ni à imiter ni à fuir, elle n'est pas digne qu'on s'en souvienne. De tant d'Empereurs de Rome, de Gréce, d'Allemagne, de Moscovie, de tant de Sultans, de Califes, de Papes, de Rois, combien v en a- t-il, dont le nom ne mérite de fe trouver ailleurs que dans les tables chronologiques, où ils ne sont que pour servir d'époques ?

Il v a un vulgaire parmi les Princes, comme · parmi les autres hommes; cependant la fureur d'écrire est venue au point, qu'a peine un Souverain cesse de vivre, que le public est inoudé de volumes fous le nom de mémoires, d'histoire de sa vie, d'anecdotes de sa cour. Par-là les livres se multiplient de telle sorte, qu'un homme qui vivrait cent ans, & qui les emplo-

#### DISCOURS SUR L'HISTOIRE

yerait à lire, n'aurait pas le tems de parcourir ce qui s'est imprimé sur l'histoire seule, depuis deux siécles, en Europe.

Cette démangeaifon de transmettre à la poférité des détails inutiles, & d'arretre les yeux des fiécles à venir sur des événemens communs, vient d'une fiiblesse très-ordinaire à ceux qui ont vêcu dans quelque cour, & qui ont eu le malheur d'avoir quelque part aux affaires publiques. Ils regardent la cour oil les ont véu, comme la plus belle qui ait jamais été: le Roi qu'ils ont vú, comme le plus grand Monarque; les affaires dont ils se sont melés, comme ce qui a jamais été de plus important dans le monde. Ils s'imaginent que la postérité verra tout cela avec les mêmes yeux.

Qu'un Prince entreprenne une guerre, que fa cour foit troublée d'intrigues, qu'il achète l'amitié d'un de fes voifins, & qu'il vende la fenne à un autre; qu'il faite enfin la paix avec fes ennemis après quelques victoires & quelques défaites, fes fujets échauffés par la vivacité ces événemes préfens, penfent être dans l'égoque la plus fingulière depuis la création. Qu'artivet-til ? ce Prince meurt, on prend après lui des mefures toutes différentes, on oublie & les intrigues de fa cour, & ies maitrefles, & fes Miniftres, & fes Généraux, & fes guerres, & lui-mème.

Depuis le tems que les Princes Chrètiens tâchent de fe tromper les uns les autres, & font des guerres & des alliances, on a figné des milliers liers de traités, & donné autant de batailles, & les belles ou infames actions font innombrables. Quand toute cette foule d'événemens & de décails fe prélente devant la poférité, ils fourprélque tous anémits les uns par les autres; les feuls qui reflent font ceux qui ont produit de grandes révolutions, ou ceux qui, ayant été décrits par quelque écrivain excellent, fe fuvent de la toule, comme des portraits d'hommes obscurs peints par de grands mairres.

On se serait donc bien donné de garde d'ajouter cette histoire particulière de Charles XII. Roi de Suéde, à la multitude des livres dont le public est accablé, si ce Prince & son rival Pierre Alexiowits, beaucoup plus grand homme que lui, n'avaient été du confentement de toute la terre les personnages les plus singuliers qui eusent paru depuis plus de vingt siécles ; mais on n'a pas été déterminé feulement à donner cette vie, par la petite fatisfaction d'écrire des faits extraordinaires; on a penfé que cette lecture pourrait être utile à quelques Princes, si ce livre leur tombe par hazard entre les mains. Certainement il n'y a point de Souverain qui, en lifant la vie de Charles XII. ne doive être guéri de la folie des conquetes. Car où est le Souverain qui pût dire : j'ai plus de courage & de vertus, une ame plus forte, un corps plus robuste; j'entens mieux la guerre, j'ai de meilleures troupes que Charles XII? Que si avec tous ces avantages, & apres tant de victoi-

## DISCOURS SUR L'HISTOIRE

res, ce Roi a été si malheureux, que devraient espérer les autres Princes qui auraient la même ambition avec moins de talens & de resfources?

On a composé cette histoire sur des recits de personnes connues, qui ont paisé plusseurs années auprès de Churles XII. & de Pierre le Grand, Empereur de Moscovie; & qui s'étant retirées dans un pais libre longtems après la mort de ces Princes, n'avaient aucun intérêt de déguiser la vérité. Mr. Fabrice, qui avec cu sept années dans la familiarité de Charles XII. Mr. de Fierville, envoyé de France, Mr. de Villelongue, Colonel au service de Suéde, Mr. Poniatowski mème, ont sourni les mémoires.

On n'a pas avancé un feul fait fur lequel on n'ait confulté des témoins oculaires & irréprochables. C'eft pourquoi on trouvera cette hiftoire fort différente, des gazettes qui ont paur judqu'ie fous le nom de la vie de Charler XII. Si l'on a omis pluifeurs petits combats donnés entre les Officiers Suédois & Mofcovites, c'ett qu'on n'a point préendu écrire l'hilbioire de ces Officiers, mais feulement celle du Roi de Suédeç, même parmi les événemens de fa vie, on n'a choîf que les plus intéreffans. On eft perfundé que l'hilbioire d'un Prince n'ett pas tout ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait de digne d'être transmis à la posicirié.

On est obligé d'avertir que plusieurs choses qui étaient vraïes lorsqu'on écrivit cette histoire en 1728, ceffent déja de l'être aujourdhui en 1739. Le commerce commence, par exemple, à être moins négligé en Suéde. L'infanterie Polonaife est mieux disciplinée, & a des habits d'ordonnance qu'elle n'avait pas alors. Il faut toujours, lorfqu'on lit une histoire, fonger au tems où l'auteur a écrit. Un homme qui ne lirait que le Cardinal de Rets, prendrait les Français pour des forcenés qui ne respirent que la guerre civile, la faction & la folie. Celui qui ne lirait que l'histoire des belles années de Louis XIV. dirait: les Français font nés pour obéir, pour vaincre & pour cultiver les arts. Un autre qui verrait les mémoires des premières années de Louis XV. ne remarquerait dans notre nation que de la mollesse, une avidité extrême de s'enrichir, & trop d'indifférence pour tout le reste. Les Espagnols d'aujourdhui ne sont plus les Espagnols de Charles-Quint, & peuvent l'etre dans quelques années. Les Anglais ne reflemblent pas plus aux fanatiques de Cronwel, que les Moines & les Monfignori, dont Rome ett peuplée, ressemblent aux Scipions. Je ne sai si les Suédois pourralent avoir tout d'un coup des troupes aussi formidables que celles de Charles XII. On dit d'un homme : il était brave un tel jour; il faudrait dire en parlant d'une nation, elle paraissait telle sons un tel gouvernement, & en telle année.

Si quelque Prince & quelque Ministre trouvaient dans cet ouvrage des vérités desagréables :

#### 34 Disc. sur l'Hist. DE CHARLES XII.

bles; qu'ils se souviennent qu'étant hommes publies, ils doivent compte au publie de leurs actions: que c'est à ce prix qu'ils achétent leur grandeur: que l'histoire est un témoin & non un stateur: & que le sul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de nous, c'est d'en faire.



HISTOR

ROI DE SUEDE.

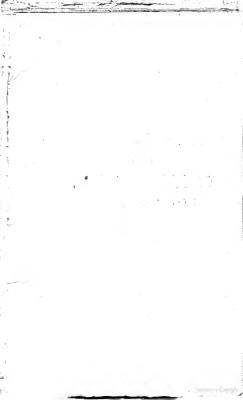



# HISTOIRE

DΕ

# CHARLES XII.

### LIVRE PREMIER.

ARGUMENT.

Histoire abrigée de la Suéde jusqu'à Charles XII. fon éducation, ser emensir. Caractère du Carr Pierre Alexiowits. Particularités très-curieufer sur ce Prince & sur la Nation Russe. La Moscorie, la Pologne, & le Dannenuarch se réunissent contre Charles XII.

A Suéde & la Finlande composênt un Definire Roïaume, large d'environ deux cens de la s'étend du Midi au Nord, depuis le cinquante. Suéde. 

\*Étend du Midi au Nord, depuis le cinquante. Suéde. 

\*\*H. de Cb. XII. Liv. I. C 3 cin-

cinquiéme degré, ou à peu près, jusqu'au soixante & dixieme, fous un climat rigoureux. qui n'a presque ni Printems, ni Automne. L'Hiver y régne neuf mois de l'année : les chaleurs de l'Eté succédent tout-à-coup à un froid exceffif; & il y gele des le mois d'Octobre, fans aucune de ces gradations infentibles, qui aménent ailleurs les faifons, & en rendent le changement plus doux. La nature en récompense a donné à ce climat rude, un Ciel ferem, un air pur. L'Eté, presque roujours échauité par le Soleil, y produit les fleurs & les fruits en peu de tems. Les longues nuits de l'Hiver y font adoucies par des aurores & des crépufcules qui durent, à proportion que le Soleil s'éloigne moins de la Suéde; & la lumière de la Lune qui n'y est obscurcie par aucun nuage, augmentée encore par le reflet de la neige qui couvre la terre, & très-fouvent par des feux femblables à la lumiére zodiacale, fait qu'on voyage en Suéde la nuit comme le jour. Les bestiaux y font plus petits que dans les païs méridionaux de l'Europe, faute de paturages. Les hommes y font grands. La férénité du Ciel les rend fains, la rigueur du climat les fortifie; ils vivent longtems, quand ils ne s'affaibliffent pas par l'usage immodéré des liqueurs fortes & des vins, que les Nations Septentrionales femblent aimer d'autant plus que la nature les leur a refufés.

Les Suédois font bien faits, robustes, agiles, capables de foutenir les plus grands travaux, la faim & la misere; nés guerriers, pleins de fier-

té, plus braves qu'industrieux, ayant longtems négligé & cultivant mal aujourdhui le commerce, qui seul pourrait leur donner ce qui manque à leur pais. On dit que c'est principalement de la Suéde, dont une partie se nomme encore Cothie, que se déborderent ces multirudes de Goths qui inondèrent l'Europe, & l'arrachèrent à l'Empire Romain, qui en avait été einq cens années l'Ustrpateur, le Tyran, & le Législateur.

Les pais Septentrionaux étaient alors beaucoup plus peuplés qu'ils ne le font de nos jours, parce que la Religion laissait aux habitans la liberté de donner plus de citoyens à l'Etat, par la pluralité de leurs femmes : que ces femmes elles-mêmes ne connaiffaient d'oprobre que la stérilité & l'oisiveté; & qu'aussi laborieuses & aussi robustes que les hommes, elles en étaient plûtôt & plus longtems fécondes. Mais la Suéde avec ce qui lui reste aujourdhui de la Finlande n'a pas plus de quatre millions d'habitans. Le pais est stérile & pauvre. La Scanie est sa feule province qui porte du froment. Il n'y a pas plus de neuf millions de nos livres en argent monnoié dans tout le pais. La Banque publique qui est la plus ancienne de l'Europe y fut introduite par nécessité, parce que les payements se faifant en monnoie de cuivre & de fer, le transport était trop difficile.

La Suéde fut toujours libre jufqu'au milieu du quatorziéme siécle. Dans ce long espace de tems le gouvernement changea plus d'une fois ; mais toutes les innovations surent en faveur de la liberté. Leur premier Magistrat eut le nom

de Roi, titre qui en différens pais se donne à des Puissances bien dissertes; car en France, en Espage, il signise un homme absolu; & en Pologne, en Suéde, en Angleterre, l'homme de la Republique. Ce Roi ne pouvair rien sans le Sénat; & le Sénat dépendait des Etats-Généraux, que l'on convoquait souvent. Les Représentans de la nation dans ces grandes affemblées, étaient les Gentilshommes, les Eveques, les Députés des villes; avec le tems on y admit les Paissans mêmes, portion du peuple injustement méprisée ailleurs, & esclave dans presque tout le Nord.

Environ l'an 1492, cette nation si jalouse de sa liberté, & qui est encore fiére aujourdhui d'avoir subjugué Rome, il y a treize siécles, sut mise sous le joug par une semme, & par un

peuple moins puissant que les Suédois.

Marguerite de Valdemar, la Semiramit du Nord, Reine de Dunnemarck & de Norwége, conquit la Suéde par force & par adrelle, & fit un feul Roiaume de ces trois valtes Eats. Après fa mort, la Suéde fut déchirée par des guerres civiles: elle fécoua le joug des Danois: elle terprit : elle cut des Rois; elle eut des Adminifettateurs. Deux Tyrans Poprimerent d'une manière horrible vers l'au 1720. L'un était Chriftiera II. Roi de Dannemarck, monitre formé de vices, faus aucune vertur l'autre un Archevèque d'Upfal, Primat du Roiaume, aufit barbare que Chriftiern. Tous deux de concert firent faifr un jour les Confus, les Magiltrats de Stockolm, avec quatre-vingt quatorez Sénas

teurs, & les firent maffacrer par des boureaux, fous prétexte qu'ils étaient excommuniés par le Pape; pour avoir défendu les droits de l'Etat contre l'Archevèque.

Tandis que ces deux hommes ligués pour oprimer, défunis quand il falait partager les dépouilles, exerçaient ce que le despotifine a de plus tirannique, & ce que la vengeance a de plus cruel, un nouvel événement changea la

face du Nord.

Gustave Vaza, jeune homme descendu des anciens Rois du païs, fortit du fond des forèts de la Dalécarlie, où il était caché, & vint délivrer la Suéde. C'était une de ces grandes ames que la nature forme si rarement, avec toutes les qualités néceffaires pour commander aux hommes; fa taille avantageuse & son grand air lui faifaient des partifans dès qu'il fe montrait. Son éloquence, à qui sa bonne mine donnait de la force, était d'autant plus persuasive, qu'elle était sans art: son génie formait de ces entreprises que le vulgaire croit téméraires, & qui ne font que hardies aux yeux des grands hommes; fon courage infatigable les faifait réuffir. Il était intrépide avec prudence, d'un naturel doux dans un siécle féroce, vertueux enfin, à ce que l'on dit, autant qu'un Chef de parti peut l'ètre.

Gustave Vaza avait été otage de Christiern, & reteau prisonnier contre le droit des Gens. Echapé de sa prison il avait erré, déguisé en païsan, dans les montagnes & dans les bois de la Dalecarlic. Là il s'était vù réduit à la néces-

fité de travailler aux mines de cuivre pour vivre & pour se cacher. Enseveli dans ces souterrains, il ofa fonger à détroner le Tyran. Il fe découvrit aux païsans; il leur parut un homme d'une nature supérieure, pour qui les hommes ordinaires croyent fentir une foumission naturelle. Il fit en peu de tems de ces fauvages des foldats aguerris. Il attaqua Christiern & l'Archeveque, les vainquit souvent, les chaffa tous deux de la Suéde, & fut élu avec justice par les Etats, Roi du païs dont il était le libérateur.

A peine affermi fur le trône, il tenta une entreprise plus difficile que des conquêtes. Les véritables Tyrans de l'Etat étaient les Evèques, qui, ayant presque toutes les richesses de la Suéde, s'en servaient pour oprimer les sujets, & pour faire la guerre aux Rois. Cette puissance était d'autant plus terrible, que l'ignorance des peuples l'avait rendue facrée. Il punit la Religion Catholique des attentats de ses Ministres. En moins de deux ans, il rendit la Suéde Luthérienne par la supériorité de sa politique, plus encore que par autorité. Ayant ainsi conquis ce Roïaume, comme il le difait, sur les Danois & fur le Clergé, il régna heureux & abfolu jufqu'à l'âge de foixante & dix ans; & mourut plein de gloire, laissant sur le trône fa famille & fa Religion.

L'un de ses descendans fut ce Gustave-Adolphe, qu'on nomme le grand Gustave. Ce Roi conquit l'Ingrie, la Livonie, Brème, Verden, Vifmar. la Poméranie, fans compter plus de cent places en Allemagne, renduës par la Suéde après fa

mort.

mort. Il ébranla le trône de Ferdinand II. Il protégea les Luthériens en Allemagne, fecondé en cela par les intrigues de Rome même, qui craignait encore plus la puissance de l'Empereur que celle de l'hérésie. Ce fut lui qui par ses victoires contribua alors en effet à l'abaissement de la maifon d'Autriche; entreprise dont on attribue toute la gloire au Cardinal de Richelieu, qui favait l'art de se faire une réputation, tandis que Guliave se bornait à faire de grandes chofes. Il allait porter la guerre au-delà du Danube; & peut-être détroner l'Empereur, lorfqu'il fut tué à l'age de trente-sept ans dans la bataille de Lutzen, qu'il gagna contre Valilein, emportant dans le tombeau le nom de Grand, les regrets du Nord, & l'estime de ses ennemis.

Sa fille Christine, née avec un génie rare, aima mieux converfer avec des Savans, que de régner fur un peuple qui ne connaissai que les armes. Elle se rendit aussi illustre en quittant le tróne, que ses anctres l'étaient pour l'avoir conquis ou aftermi. Les Protestans l'ont déchirée, comme si on ne pouvait pas avoir de grandes vertus sans croire à Luther, & les Papes triomphèrent trop de la conversion d'une senne, qui rétait que Philosophe. Elle se retira à Rome, où elle passa le centre de sarts qu'elle aimait, & pour lesquels elle avait renoncé à un Empire à l'âge de vingt-

fept ans.

Avant d'abdiquer, elle engagea les Etats de la Suéde à élire en fa place fon coufin Charles, Guffave X. de ce nom, fils du Comte Palatin, Duc

Duc

Duc de Deux-Ponts. Ce Roi ajouta de nouvelles conquetes à celles de Gujtave-Adolphe: il porta d'abord ses armes en Pologne, où il gagna la célèbre bataille de Varsovie qui dura trois iours: il fit longtems la guerre heureusement contre les Danois : affiégea leur capitale : réunit la Scanie à la Suéde : & fit affurer du moins pour un tems, la possession de Sleswic au Duc de Holftein. Enfuite avant éprouvé des revers. & fait la paix avec ses ennemis, il tourna son ambition contre ses sujets. Il concut le dessein d'établir en Suéde la puissance arbitraire; mais il mourut à l'age de trente-sept ans comme le grand Gupave, avant d'avoir pu achever cet ouvrage du despotisme, que son fils Charles XI. éleva jusqu'au comble.

Chavles XI. guerrier comme tous fes ancêtres, fut plus abfolu qu'eux. Il abolit l'autorité du Sénat, qui fut déclaré le Sénat du Roi, & non du Roïaume. Il était frugal, vigilant, la borieux, tel qu'on l'eût aimé, fi fon despotisme n'eût réduit les sentimens de ses sujetes pour lui,

à celui de la crainte.

Il époula en 1630. Ulrike Eléonor, fille de Frédérie III. Roi de Dannemark, Princelle vertueute, & digne de plus de confiance que fon époux ne lui en témoigna. De ce mariage naquit le 27, de Juin 1682. le Roi Charles XII. I hommais cét fur la terre; qui at jamais cét fur la terre; qui a réuni en lui toutes les grandes qualités de les ayeux, & qui n'a eu d'autre délatut, ni d'autre malheur, que de les avoir toutes outrées. C'est lui dont on forcpropose ici d'écrire ce qu'on a apris de certain,

touchant fa personne & ses actions.

Le premier livre, qu'on lui fit lire , fut l'ou. Eduavrage de Saumel Préfindôr, afin qu'il pût con. iön de naître de bonne heure fes Etats & ceux de fes het vosiins. Il aprit d'abord l'Allemand, qu'il pariat XII, toujours depuis auffi-bien que fa langue maternelle. A l'age de fept aus il favait manier un cheval. Les exerciees violens où il fe plafiair, & qui découvraient fes inclinations martiales, lui formèrent de boune heure une contitution vigoureufe, capable de foutenir les fatigues, où le portait fon tempérameur.

Quoique doux dans fon enfance, il avait une opiniatreté infurmontable: le feul moyen de le plier était de le piquer d'honneur; avec le mot de gloire, on obtenait tout de lui. Il avait de la Paverion pour le Latin; a mais des qu'on lui eut dit que le Roi de Pologne & le Roi de Dannerack l'entendaient; il l'aprit bêro vite, & en retint affez pour le parler le refte de fa vie. On s'y prit de la mème manière pour l'engager à entendre le Français, mais il s'obltima, tant qu'il vècut, à ne jamais s'en fervir, même avec des Ambaffâdeurs Français, qui ne fayaient point

d'autre langue.

Dès qu'il cut quelque connaissance de la langue Latine, on lui fit traduire Quinte-Curve: il prit pour ce livre un goût que le fujet lui infiriait beaucoup plus encore que le stile. Celui qui lui expliquait cet Auteur lui ayant demande ce qu'il pensiait d'alexandre? Je peus, dit le Prince, que je voudrais hu ressembler. Mais, lui dit- on , il n'a vêcu que trente-deux ans. Ah! reprit - il, n'est-ce pas assez quand on a conquis des Roiaumes ? On ne manqua pas de raporter ces réponfes au Roi son pére, qui s'écria: Voilà un enfant qui vaudra mieux que moi, & qui ira plus loin que le grand Gustave. Un iour il s'amufait dans l'apartement du Roi à regarder deux cartes Géographiques, l'une d'une ville de Hongrie, prise par les Turcs fur l'Empereur, & l'autre de Riga capitale de la Livonie, province conquise par les Suédois depuis un fiécle. Au bas de la carte de la ville Hongroife il y avait ces mots tirés du livre de Job: Dieu me l'a donnée, Dieu me l'a ôtée, le nom du Seigneur soit beni. Le ieune Prince avant lu ces paroles, prit fur le champ un crayon, & écrivit au bas de la carte de Riga: Dieu me l'a donnée, le Diable ne me l'ûtera pas \*). Ainsi dans les actions les plus indifférentes de fon enfance, ce naturel indomptable laissait souvent échaper de ces traits qui caracterisent les ames singuliéres, & qui marquaient ce qu'il devait être un jour.

Il avait onze ans lorfqu'il perdit fa mére. Cette Princelle mourut en 1693. le 5. Août, d'une maladic causce, dit-on, par les chagrins que lui donnait fon mari, & par les chagrins qu'elle faishit pour les distinuter. Charles XI. avait dépouille de leurs biens un grand nombre de fes fujets par le moyen d'une espèce de Cour de Julice, nommée la Chambre des liquidations, établie de fon autorité seule. Un soule

<sup>\*)</sup> Deux Ambassadeurs de France en Suéde m'ont

de citoyens ruinés par cette Chambre, Nobles, Marchands, Fermiers, veuves, orphelins, rembiliaient les rués de Stockolm, & venaient tous les jours à la porte du Palais pouffer des cris inutiles. La Reine fecourut ces malheureux de tout ce qu'elle avait. Elle leur donna fon argent, fes pierreries, fes meubles, fes habienmens. Quand elle n'eur plus rien à leur donner, elle fe jetta en larmes aux pieds de fon mari, pour le prier d'avoir compatilion de fes fujets. Le Roi lui répondit gravement: Madame, nous vous avons prife pour nous donner de serindins, et mon pour nous donner des avis. Depuis ce tems il la traita, dit-on, avec une dureté qui avanca fes jours.

Il mourut quatre ans après elle, le quinze d'Avril 1697, dans la quarante-deuxième année de fon âge, & dans la trente-feptiéme de fon régne, lorfque l'Empire, l'Efipagne, la Hollande d'un côté, & la France de l'autre, venaient de remettre la décilion de leurs querelles à fa médiation, & qu'il avait déja entanté l'ouvrage

de la paix entre ces Puissances.

Il laissa à son fils, âgé de quinze ans, un trône aftermi & respecté au dehors, des sujets pauvres, mais belliqueux & soumis, avec des finances en bon ordre, ménagées par des Ministres habiles,

Charles XII. à fon avénement, non feulement fe trouva maitre abfolu & paifible de la Suéde, & de la Finlande; mais il regnait encore fur la Livonie, la Carelie, l'Ingrie; il possidati Vifmar, Vibourg, les illes de Rugen, d'Ocfel, & la plus belle partie de la Poméranie, le Duché de

48

de Brême & de Verden; toutes conquêtes de ses ancètres, assurées à sa Couronne par une longue possession, & par la foi des Traités solemnels de Munster & d'Oliva, soutenus de la terreur des armes Suédoifes. La paix de Ryfwick commencée fous les auspices du pére, fut conclue fous ceux du fils: il fut le médiateur de l'Europe dès qu'il commença à régner.

Les Loix Suédoises fixent la majorité des Rois à quinze ans. Mais Charles XI. absolu en tout, retarda par son testament celle de son fils jusqu'à dix-huit. Il favorisait par cette disposition les vues ambitieuses de sa mére Edwige - Eléonor de Holftein , veuve de Charles X. Cette Princesse fut déclarée par le Roi son fils tutrice du jeune Roi son petit-fils, & Régente du Roiaume, conjointement avec un Conseil de cinq personnes. -

- La Régente avait eu part aux affaires sous le régne du Roi fon fils. Elle était avancée en age; mais fon ambition plus grande que fes forces & que fon génie, lui faifait espérer de jouir longtems des douceurs de l'autorité, fous le Roi fon petit-fils. Elle l'éloignait autant qu'elle pouvait des affaires. Le jeune Prince paffait son tems à la chaffe, ou s'occupait à faire la revûé des troupes: il faifait même quelquefois l'exercice avec elles; ces amusemens ne semblaient que l'effet naturel de la vivacité de son âge. Il ne paraiffait dans fa conduite aucun dégofit qui pût allarmer la Régente; & cette Princesse se flatait que les diffinations de ces exercices le

rendraient incapable d'aplication, & qu'elle en

gouvernerait plus longtems.

Un jour, au mois de Novembre, la même année de la mort de fon pére, il venait de faire la revûe de plufieurs Régimens: le Confeiller d'Etat Piper était auprès de lui ; le Roi paraiffait abimé dans une reverie profonde. Puis-je prendre la liberté, lui dit Piper, de demander à Votre Majesté à quoi elle songe si séricusement ? Je songe, repondit le Prince, que je me sens digne de commander à ces braves gens ; Et je voudrais que ni eux ni moi ne reçu Jions Pordre d'une femme. Piper faisit dans le moment l'occasion de faire une grande fortune. Il n'avait pas affez de crédit pour ofer se charger lui-même de l'entreprise dangereuse d'ôter la Régence à la Reine, & d'avancer la majorité du Roi : il propofa cette négociation au Comte Axel Sparre, homme ardent, & qui cherchait à se donner de la confidération : il le flata de la confiance du Roi; Sparre le crut, se chargea de tout, & ne travailla que pour Piper. Les Conseillers de la Régence furent bientôt perfuadés. C'était à qui précipiterait l'exécution de ce deifein, pour s'en faire un mérite auprès du Roi.

Ils allèrent en corps en faire la proposition à la Reine, qui ne s'attendait pas à une pareille déclaration. Les Etats Généraux étaient affemblés alors. Les Confeillers de la Régence y propoferent l'affaire : il n'y eut pas une voix contre: la chose fut emportée d'une rapidité que rien ne pouvait arrêter; de forte que Charles XII. fouhaita de régner, & en trois jours les Etats lui .

II. de Ch. XII. Liv. I.

lui déférèrent le Gouvernement. Le pouvoit de la Reine & fon crédit tombèrent en un inflant. Elle mena depuis une vie privée, plus fortable la fon âge, quoique moins à fon humeur. Le Roi fut couronné le 24 Décembre finivant. Il fit fon entrée dans Stockolm fiur un cheval alezan, ferré d'argent, ayant le Sceptre à la main & la Couronne en tête, aux acclamations de tout un peuple, idolatre de ce qui ett nouveau, & concevant toujours de grandes efpérances d'un jeune Prince.

L'Archevèque d'Upfal eft en possession de faire la cérémonie du facre & du couronnement: c'est de tant de droits que ses prédécesseurs s'étaient arrogés presque le seul qui lui reste. Après avoir, s'élon l'usiège, donné l'Oncion au Prince, il tennettre sur la tête; c'Aurès l'arrchat des mains de l'Archevèque, & se couronne pour la lui remettre sur la tête; c'Aurès l'arrchat des mains de l'Archevèque, & se couronna lui-même, en regardant fiérement le Prédat. La multitudie, à qui tout air de grandeur impose toujours, aplaudit à l'action du Roi. Ceux même qui avaient le plus gémi s'ous le despoissime du pére, se laissement entrainer à louer dans le fils cette serté, qui était l'augure de leur fervitude.

Des que Charler fut maître, il donna fa confiance & le maniement des affaires au Confeiller Piper, qui fut bientôt fon premier Miniftre, fans en avoir le nom. Peu de jours apres il le fit Comte, ce qui elt une qualité éminente en Suéde, & non un vrai titre qu'on puisse prendre sus consequence, comme en France.

Les premiers tems de l'administration du Roi

ine donnérent point de lui des idées favorables : il parut qu'il avait été plus impatient que digne de régner. Il n'avait à la vérité aucune paffion dangereufe; mais on ne voyait dans faconduite que des emportemens de jeuneife, & de l'opiniatreté. Il paraiffait inapliqué & hautain. Les Ambaffadeurs qui étaient à fa Cour, le prirent mème pour un génie médiocre, & le peignitent tel à leurs Maitres \*). La Suéde avait de lui la mème opinion ; perfonne ne conmaiffait fon caractère; il l'ignorait lui-mème, lorfque des orages formés tout-à-coup dans le Nord, donnérent à fes talens cachés occasion de se déployer.

Trois puissans Princes voulant se prévaloir de Troit fon extreme jeunesse, conspirérent sa ruine peus seix que en même tems. Le premier sur Fréderic II. contre guise. Becaute de Dannemark son coussin se second, stue luis, guise. Electour de Saxe, Roi de Pologne; Pierve le Grand, Cara de Moseovie, était le troisieme & le plus dangereux. Il faut déveloper l'Origine de ces guerres, qui ont produit de si grands évonemens, & commencer par le Dangeraux l'aprende de la principal d

nemark.

De deux fœurs qu'avait Charles XII. l'ainée avait époulé le Due de Holltein, jeune Prince plein de bravoure & de douceur. Le Due, oprimé par le Roi de Dannemark, vint à Stockolm avec fon Epoulé fe jetter entre les bras du Roi, & lui demander du fecours, non feulement comme à fon beau-frére, mais comme au Roi d'un

\*) Les lettres originales en font foi.

ne nation qui a pour les Danois une haine irréconciliable.

L'ancienne maison de Holstein, fondue dans celle d'Oldenboug, était montée fur le trône de Dannemark par élection en 1449. Tous les Royaumes du Nord étaient alors électifs. Celui de Dannemark devint bien-tôt héréditaire. Un de fes Rois nommé Chripiern III. eut pour son frére Adolphe une tendreile, ou des ménagemens, dont on ne trouve guère d'exemples chez les Princes. Il ne voulait point le laisser sans Souveraineté; mais il ne pouvait démembrer fes propres Etats. Il partagea avec lui, par un accord bizarre, les Duchés de Holftein-Gottorp & de Slefwich: établidant que les descendans d'Adolphe gouverneraient deformais le Holftein, conjointement avec les Rois de Dannemark : que ces deux Duchés leur apartiendraient en commun ; & que le Roi de Dannemark ne pourrait rien innover dans le Holftein fans le Duc, ni le Duc fans le Roi. Une union si étrange, dont pourtant il y avait déja eu un exemple dans la même maifon, pendant quelques années, était depuis près de quatre-vingt ans une fource de querelles entre la branche de Dannemark & celle de Holftein-Gottorp; les Rois cherchant toujours à oprimer les Ducs, & les Ducs à être indépendans. Il en avait conté la liberté & la fouveraineté au dernier Duc. Il avait recouvré l'une & l'autre aux conférences d'Altena en 1689, par l'entremife de la Suéde, de l'Angleterre & de la riollande, garans de l'exécution du traité. Miais comme un traité entre entre les Souverains n'est fouvent qu'une foumission à la nécessité, jusqu'à ce que le plus fort puisse accabler le plus faible, la querelle renaissat plus envenimée que jamais entre le nouveau Roi de Dannemark & le jenne Duc, Tandis que le Duc était à Stockolm, les Danois faissient déja des actes d'hostilité dans le pass de Hossein, & se liguaient secrétement avec le Roi de Pologne, pour accabler le Roi de Suéde lui-même.

Frideric-Auguste, Electeur de Saxe, que ni l'éloquence & les négociations de l'Abbé de Polignac , ni les grandes qualités du Prince de Conti fon concarrent au trône, n'avaient pu empecher d'étre élu depuis deux ans Roi de Pologne, était un Prince moins connu encore par fa force de corps incroyable, que par fa bravoure & la galanterie de son esprit. Sa Cour était la plus brillante de l'Europe, après celle de Louis XIV. Jamais Prince ne fut plus généreux, ne donna plus, & n'accompagna fes dons de tant de grace. Il avait acheté la moitié des fuffrages de la Noblesfe Polonaife, & forcé l'autre par l'aproche d'une armée Saxonne. Il crut avoir besoin de ses troupes pour se mieux affermir sur le trône; mais il falait un prétexte pour les retenir en Pologne. Il les destina à attaquer le Roi de Suéde en Livonie, à l'occasion que l'on va raporter.

La Livonie, la plus belle & la plus fertile province du Nord, avait apartenu autrefois aux Chevaliers de l'Ordre Teutonique. Les Ruses, les Polonais & les Suédois s'en étaient disputé

la possession. La Suéde l'avait enlevée depuis pres de cent années; & elle lui avait été enfin cédée folemnellement par la paix d'Oliva.

Le feu Roi Charles XI. dans ses Tévérités pour fes fujets, n'avait pas épargné les Livoniens. Il les avait dépouillés de leurs privilèges, & d'une partie de leurs patrimoines. Patkul, malheureusement eélèbre depuis par sa mort tragique, fut député de la Noblesse Livonienne pour porter au trône les plaintes de la province. Il fit à son Maître une harangue respectueuse, mais forte, & pleine de cette éloquence male que donne la calamité quand elle est jointe à la hardiesse. Mais les Rois ne regardent trop fouvent ces harangues publiques, que comme des cérémonies vaines qu'il est d'usage de soussrir, sans y faire attention. Toutefois Charles XI. diffimulé. quand il ne se livrait pas aux emportemens de fa colére, frapa doncement fur l'épaule de Patkul. Vous avez, parlé pour votre patrie en brave komme , lui dit-il , je vous en estime , continuez. Mais peu de jours après il le fit déclarer coupable de léze-majesté, &, comme tel, condamner à la mort. Patkul, qui s'était caehé, prit la fuite. Il porta dans la Pologne ses ressentimens. Il fut admis depuis devant le Roi Auguste. Charles XI. était mort; mais la fentence de Patkul & fon indignation fubliftaient. Il repréfenta au Monarque Polonais la facilité de la conquête de la Livonie; des peuples desespérés, prets à secouer le joug de la Suéde; un Roi enfant, incapable de se défendre. Ces sollicitations furent bien reçues d'un Prince déja tenté de cette conquête. AIL

Auguste à fon couronnement avait promis de faire fès efforts pour recouvrer les provinces que la Pologne avait perdués. Il crut par fon irruption en Livonie plaire à la République & affermir fon pouvoir ; mais il fe trompa dans ces deux idées qui paraitlaient fi vrailenblables. Tout fut prèt bientot pour une invalion foudaine, fains même daigner recourir d'abord à la vaine formalité des déclarations de guerre, & des manifelées. Le nuage groffifiait en même tems du côté de la Molcovie. Le Monarque qu'il agouvernait mérite l'attention de la poléfrité.

Pierre Alexiowits, Czar de Ruille, s'était dé-Hillots ja rendu redoutable par la bataille qu'il avait re de gagnée sur les Turcs en 1697. & par la prise Pierd'Azoph qui lui ouvrait l'Empire de la Mer Noi-re le re. Mais c'était par des actions plus étonnantes grande que des victoires qu'il cherchait le nom de Grand. La Moscovie ou Russie embrasse le Nord de l'Afie & celui de l'Europe, & depuis les frontiéres de la Chine s'étend l'espace de quinze cent lieues jusqu'aux confins de la Pologne & de la Suéde. Mais ce païs immenfe était à peine connu de l'Europe avant le Czar Pierre. Les Mofcovites étaient moins civilifés que les Méxicains, quands ils furent découverts par Cortez; nés tous esclaves de Maîtres aussi barbares qu'eux. ils croupiffaient dans l'ignorance, dans le besoin de tous les arts, & dans l'infenfibilité de ces befoins qui étouffait toute industrie. Une ancienne loi facrée parmi eux leur défendait, fous peine de mort, de fortir de leur païs fans la permission de leur Patriarche. Cette loi faite pour

leur ôter les occasions de connaître leur joug ; plasfait à une Nation, qui, dans l'abime de son ignorance & de sa misere, dédaignait tout commerce avec les Nations étrangères.

L'ére des Moscovites commençait à la Création du monde ; ils comptaient 7207. ans au commencement du siécle passé, sans pouvoir rendre raison de cette datte. Le premier jour de leur année venait au 13, de notre mois de Septembre. Ils alléguaient pour raison de cet · établiffement, qu'il était vraisemblable que Dieu avait créé le monde en Automne, dans la faison où les fruits de la terre font dans leur maturité. Ainsi les seules apparences de connaissances qu'ils eussent, étaient des erreurs groffiéres; personne ne se doutait parmi eux que l'Automne de Mofcovie pût être le Printems d'un autre païs dans les climats oppofés. Il n'y avait pas longtems que le peuple avait voulu brûler à Moscow le Secrétaire d'un Ambassadeur de Perfe, qui avait prédit une éclipse de Soleil. Ils ignoraient jusqu'à l'usage des chiffres ; ils se servaient pour leurs calculs de petites boules enfilées dans des fils d'archal. Il n'y avait pas d'autre manière de compter dans tous les bureaux de recettes. & dans le tréfor du Czar.

Leur Religion était & est encore celle des Chrètiens Grecs, mais mèlée de superstitions, auxquelles ils étaient d'autant plus fortement attachés, qu'elles étaient plus extravagantes, & que le joug en était plus gènant. Peu de Moscovites ofaient manger du pigeon, parce que les Esprit est peint en forme de colombe. Ils obser-

vaient

vaient réguliérement quatre Carèmes par an ; & dans ces tems d'abstinence, ils n'ofaient se nourrir ni d'œufs, ni de lait. DIEU & St. Nicolas étaient les objets de leur culte, & immédiatement après eux , le Czar & le Patriarche, L'autorité de ce dernier était sans bornes comme leur ignorance. Il rendait des arrêts de mort, & infligeait les fuplices les plus cruels, fans qu'on put appeller de fon tribunal. Il se promenait à cheval deux fois l'an, suivi de tout son Clergé en cérémonie. Le Czar à pied tenait la bride du cheval, & le peuple se prosternait dans les rues comme les Tartares devant leur grand Lama. La confession était pratiquée ; mais ce n'était que dans le cas des plus grands crimes. Alors l'absolution leur paraissait nécessaire, mais non le repentir. Ils se crovaient purs devant DIEU avec la bénédiction de leurs Papas. Ainsi ils passaient sans remords, de la confession au vol & à l'homicide; & ce qui est un frein pour d'autres Chretiens, était chez eux un encouragement à l'iniquité. Ils faisaient scrupule de boire du lait un jour de jeune ; mais les péres de famille, les prètres, les femmes, les filles, s'enyvraient d'eau-de-vie les jours de fètes. On disputait cependant sur la Religion en ce païs comme ailleurs; la plus grande querelle était, si les laïques devaient faire le signe de la croix avec deux doigts ou avec trois. Un certain Jacob Nurfuff, fous le précédent régne, avait excité une sédition dans Astracan au sujet de cette dispute. Il y avait même des fanatiques, comme parmi ces nations policées chez qui tout le mon-

de est Théologien; & Pierre, qui poussa toujours la justice jusqu'à la cruauté, fit périr par le feu quelques-uns de ces miférables qu'on nommait Vosko-Jefuites.

Le Czar dans fon vaste Empire avait beaucoup d'autres sujets qui n'étaient pas Chrètiens. Les Tartares, qui habitent le bord occidental de la Mer Caspienne & des Palus Méotides , sont Mahométans. Les Sibériens, les Oftiaques, les Samoyedes, qui font vers la Mer Glaciale, étaient des Sauvages, dont les uns étaient idolâtres, les autres n'avaient pas même la connaissance d'un Dieu; & cependant les Suédois envoyés prifonniers parmi eux, ont été plus contens de leurs mœurs que de celles des anciens Moscovites.

Pierre Alexiowits avait recu une éducation qui tendait à augmenter encore la barbarie de cette partie du monde. Son naturel lui fit d'abord aimer les étrangers, avant qu'il fut à quel point ils pouvaient lui être utiles. Le Fort, comme on l'a déja dit , fut le premier instrument dont il fe fervit pour changer depuis la face de la Moscovie. Son puissant génie, qu'une éducation barbare avait retenu & n'avait pu détruire, fe dévelopa prefque tout-à-coup. Il réfolut d'être homme, de commander à des hommes, & de créer une nation nouvelle. Plusieurs Princes avaient avant lui renoncé à des couronnes. par dégoût pour le poids des affaires; mais aucun n'avait cessé d'ètre Roi pour apprendre mieux à régner ; c'est ce que fit Pierre le Grand.

Il quitta la Moscovie en 1698. n'ayant encore régné que deux années, & alla en Hollande, déguifé fous un nom vulgaire, comme s'il avait été un domestique de ce même Mr. Le Fort, qu'il envoyait Ambassadeur-extraordinaire auprès des Etats-Généraux. Arrivé à Amsterdam, inscrit dans le rôle des charpentiers de l'Amirauté des Indes, il y travaillait dans le chantier comme les autres charpentiers. Dans les intervalles de fon travail, il aprenait les parties des Mathématiques qui peuvent être utiles à un Prince, les fortifications, la navigation, l'art de lever des plans. Il entrait dans les boutiques des ouvriers, examinait toutes les manufactures, rien n'échapait à ses observations. Delà il passa en Angleterre, où il se perfectionna dans la science de la construction des vaisseaux : il repassa en Hollande, vit tout ce qui pouvait tourner à l'avantage de fon pais. Enfin, après deux ans de voyages & de travaux, auxquels nul autre homme que lui n'eût voulu se soumettre, il reparut en Moscovie, amenant avec lui les arts de l'Europe. Des artifans de toute espèce l'y fuivirent en foule. On vit pour la première fois de grands vaisseaux Russes sur la Mer Noire, dans la Baltique & dans l'Océan. Des bàtimens d'une architecture régulière & noble furent élevés au milieu des hutes Russiennes. Il établit des Colléges, des Académies, des Imprimeries, des Bibliothéques : les villes furent policées; les habillemens, les contumes changèrent peu à peu, quoiqu'avec difficulté. Les Moscovites commrent par degrés ce que c'est que la focieté. Les fuperstitions même furent abolies : la dignité de Patriarche fut éteinte s

le Czar se déclara le Chef de la Religion : & cette dernière entreprise, qui aurait coûté le trône & la vie a un Prince moins absolu , réutite presque sans contradiction , & lui austra le succès de toutes les autres nouveautés.

Après avoir abanie un Clergé ignorant & barbare, il ofa estayer de l'instruire, & par-là mème il rifqua de le rendre redoutable ; mais il fe croyait aliez puilfant pour ne le pas craindre. Il a fait enseigner dans le peu de cloitres qui restent la Philotophie & la Théologie. Il est vrai que cette Théologie tient encore de ce tems fauvage dont Pierre Alexiowits a retire l'humanité. Un homme digne de foi m'a ailuré qu'il avait affifté à une these publique, où il s'agiffait de favoir si l'usage du tabac à fumer était un péché. Le répondant prétendait qu'il était permis de s'enyvrer d'eau-de-vie, mais non de fumer; parce que la très-fainte Ecriture dit, que ce qui fort de la bouche de l'homme le fouille, & que ce qui y entre ne le fouille point.

Les Moines ne furent pas contens de la réforme ; à peine le Czar ent il établi des Imprimeries qu'ils s'en fervirent pour le décrier ; ils imprimerent qu'il était l'Ante-chrift; leurs preuve étaient qu'il était la barbe aux vivans, & qu'on faifait dans fon Académie des dilections de quelques morts. Mais un autre moine qui voulait faire fortune réfuta ce livre & démontra que Pierre n'était point l'Ante-chrift, parce que le nombre 666 n'étaie pas dans fon nom. L'auteur du libelle fut roué, & celui de la réfuration fut fait Evèque de Rezan. Le Réformateur de la Moscovie a fur-tout porté une toi lage, qui fait honte à beaucour d'États policés; c'eft qu'il n'eft permis a aucun homase au fervice de l'État, ni à un bourgeons établi, ni fur-tout à un mineur, de pafér dans un cloire.

Ce Prince comprit combien il importe de ne point confacrer à l'oliveté des fujers qui peuvent etre utiles, & de ne point pernaetre qu'on difpofe a jamais de la liberté dans un âge ou Pon ne peut difpofer de la mondre parte de fa fortune. Cependant l'indultre des Moines flude tous les jours cette loi faite pour le bien de l'humanité, comme fi les moines gagnaient en effet à peupler les cloitres aux depens de la patrie.

Le Czar n'a pas affujetti feulement l'Eglise à l'Etat, à l'exemple des Sultans Turcs; mais plus grand politique, il a détruit une milice femblable à celle des sanidaires; & ce que les Ottomans ont vainement tenté, il l'a exécuté en peu de tems; il a diffipé les Janisfaires Moscovites, nommés Strelits, qui tenaient les Czars en tutelle. Cette milice, plus formidable à fes maîtres qu'à ses voisins, était composée d'environ trente mille hommes de pied, dont la moitié restait à Moscow, & l'autre était répandue fur les frontiéres. Un Strelits n'avait que quatre roubles par an de paye; mais des privilèges, ou des abus, le dédommageaient amplement. Pierre forma d'abord une Compagnie d'étrangers, dans laquelle il s'enrôla lui-meme, & ne dédaigna pas de commencer par être tam-

bour

62

bour & d'en faire les fonctions; tant la nation avait befoin d'exemples. Il fut Officier par degrés. Il fit petit à petit de nouveaux Régimens, & enfin se fentant maître des troupes disciplinées, il cassa les Strelits, qui n'oferent désobéir.

La Cavalerie était à peu près ce qu'est la Cavalerie Polonaise, & ce qu'était autrefois la Françuise, quand le Roiaume de France n'était qu'un assemblage de fiess. Les gentilshommes Ruises montaient à cheval à leurs dépens & combataient fans discipline: quelquesois fans autres armes qu'un fabre ou un carquois, incapables d'être commandés, & par conséquent de vaincre.

Pierre le Grand leur aprit à obéir, par fon exemple & par les fuplices. Car il fervait en qualité de foldat & d'Officier fubalterne, & puniffait rigoureusement en Czar les Boyards. c'est à-dire, les gentilshommes qui prétendaient que le privilège de la Noblesse était de ne servir l'Etat qu'à leur volonté. Il établit un corps régulier pour fervir l'Artillerie, & prit cinq cens cloches aux églises pour fondre des canons. Il a eu treize mille canons de fonte en l'année 1714. Il a formé auffi des corps de Dragons. milice très-convenable au génie des Moscovites, & à la forme de leurs chevaux qui font petits. La Moscovie a aujourdhui en 1738 trente Régimens de Dragons, de mille hommes chacun, bien entretenus.

C'est lui qui a établi des Hussards en Russie. Enfin, il a eu jusqu'à une école d'Ingénieurs dans un païs ou personne ne savait avant lui

les élémens de la Géométrie.

Il était bon Ingénieur lui-même ; mais furtout il excellait dans tous les arts de la Marine; bon Capitaine de vaitfeau, hable Pilote, bon matelot, adroit charpentier, & d'autant plus éltimable dans ces arts, qu'il était né avec une crainte extrème de l'eau. Il ne pouvait dans fa jeunelle pailer fur un pont fans frémir: il flait fermer alors les volets de bois de fon caroflé; le courage & le génie domptèrent en lui cette faibleife machinale.

Il fit conftruire un beau port auprès d'Azoph à l'embouchure du Tanaïs; il voulait y entretenir des galéres; & dans la fuite, croyant
que ces vaiifeaux longs, plats & legers, devaient
réulfir dans la Mer Baltique, il en a fait conftruire plus de trois cens dans fa ville favorite
de Petersbourg; il a montré à fes fujetes l'art
de les bâtir avec du fimple fapin, & celui de les
conduire. Il avait apris jufqu'à la Chirurgier
on l'a vu dans un befoin faire la ponction à
un hydropique; il réufiffăit dans les mécaniques,
& inftruitâtt les artifins.

ce intertunate les artenns. Les finances du Czar étaient à la vérité peu de chofe, par raport à l'immenfité de fes Etars; il n'a jamais eu vingt-quatre millions de revenu, à compter le marc à près de cinquante livres, comme nous faifons aujourdhui, & comme nous ne ferons peut-ètre pas demain; mais c'elt ètre très-riche chez foi que de pouvoir hirte de grandes chofes. Ce n'eft pas la rareté de l'argent, mais celle des hommes & des talens, qui rend un Empire faible.

La nation des Russes n'est pas nombreuse,

quoi

quoique les femmes y foient fécondes & les hommes robustes. Pierre lui-meme, en poliffant les Etats, a malheureusement contribué à leur dépopulation. De fréquentes recrues dans des guerres longtems malheureuses, des Nations transplantées des bords de la Mer Caspienne à ceux de la Mer Baltique, confumées dans les travaux, détruites par les maladies, les trois quarts des enfans mourant en Moscovie de la petite vérole, plus dangereuse en ces climats qu'ailleurs; enfin, les trilles fuites d'un Gouvernement longtems fauvage, & barbare meme dans fa police, font cause que cette grande partie du Continent a encore de vastes deserts. On compte à présent en Russie cinq cent mille familles de gentilshommes; deux cent mille de gens de loi; un peu plus de cinq millions de bourgeois & de païfans payans une espèce de taille; fix cent mille hommes dans les provinces conquifes fur la Suéde : les Cofaques de l'Ukraine & les Tartares, vaffaux de la Mofcovie, ne se montent pas à plus de deux millions; enfin on a trouvé que ces pais immenfes ne contiennent pas plus de quatorze millions d'hommes, c'est-à-dire un peu plus des deux tiers des habitans de la France.

Le Carr Pierre, en changeant les mœurs, les loix, la miliee, la face de fon païs, voulait auffi etre grand par le commerce, qui fait à la fois la richeile d'un Eart & les avantages du monde entier. Il entrepris de rendre la Ruffie le centre du négoce de l'Alie & de l'Europe. Il voulait joindre par des canaux, dont il dreflà

le plan, la Duine, le Volga, le Tanais, & s'ouvrir des chemins nouveaux de la Mer Baltique au Pont - Euxin & à la Mer Cafpienne; & de ces deux mers à l'Océan Septentrional.

Le Port d'Archangel fermé par les glaces neuf mois de l'année, & dont l'abort exigeait un circuit long & dangereux, ne lui paraiflait pas affez commode. Il avait, des l'an 1700. Le def fein de baitr fur la Mer Baltique un port, qui deviendrait le magazin du Nord, & une ville qui ferait la Capitale de for Empire.

Il cherchait déja un passage par les mers du Nord-Est à la Chine, & les manufactures de Paris & de Peking devaient embellir sa ville nou-

velic.

Un chemin par terre de 754. werftes, pratiqué à travers des marais, qu'il fallait combler, conduit de Mofcow à fa nouvelle ville. La plupart de ces projets ont été exécutés par fes mains; & deux Impératrices, qui lui ont fuccédé. l'une après l'autre, ont encore été au-de-là de fes vûes, quand elles étaient praticables, & r'ont abandenné que l'impofible.

Il a voyagé teujours dans ses Etats, autair que se guerres l'ont pu permettre, mais il a voiagé en Législateur & en Physicien, examinant par-tout la nature, cherchant à la corriger ou à la perfectionner; sondant lui-même les profondeurs des sleuves & des mers, ordonnaut des écluses, visitaint des chantiers, faisant fouiller des mines; éprouvant les métaux, faisant

H. de Ch. XII. Liv. I.

66 HISTOIRE DE CHARLES XII. lever des cartes exactes, & y travaillant de fa

Il a báti dans un lieu fauvage la ville Impériale de Petersbourg, qui contient aujourdhui foixante mille maifons, où s'eft formée de nos fours une Cour brillante, & où enfin on comait les plaifirs délicats. Il a báti le port de Cronflad fur la Neva, Ste. Croix fur les frontières de la Perfe, des forts dans l'Ukraine, dans la Sibérie, des Antirautés à Archangel, à Petersbourg, à Affracan, à Afoph, des arfenaux, des hôpitaux. Il faifait toutes fes maifons petites & de mauvais goût; mais il prodiguat pour les maifons publiques la magnificence & la grandeur.

Les Sciences, qui ont été ailleurs le fruit ardif de tant de fiécles ; font venues par fes foins dans és Etats toutes perfectionnées. Il a créé une Académie fur le modèle des Sociétés fameufes de Paris & de Londres: les Delinter, les Bulpigers, les Hernands, les Bernouillis, le Celèver Woff, homme excellent en tour genre de l'Hiolophie, out été apellés à grands fraix à Petersbourg; cette Académie, fublifie encore, & il le forme enfin des Philosophes Mofcovites.

Il a forcé la jeune Nobleffe de fes Etats à voyager, à s'infruire, à raporter en Ruffie la politeffe étrangère; j'ai vu de jeunes Ruffes pleins d'efprit & de connaiflances. Cet aind qu'un feul homme a changé le plus grand Empire du monde. Il eft affreux, qu'il ait manqu'e

ue

qué à ce Réformateur des hommes, la principale vertu, l'humanité. De la brutalité dans fes plaifirs, de la férocité dans fes mœurs, de la barbarie dans ses vengeances, se melaient à tant de vertus. Il poliçait ses peuples, & il était sauvage. Il a de ses propres mains été l'exécuteut de ses sentences sur des criminels, & dans une débauche de table il a fait voir fon adresse à couper des têtes. Il y a dans l'Afrique des Souverains, qui versent le fang de leurs sujets de leurs mains; mais ces Monarques pailent pour des barbares. La mort d'un fais qu'il falait corriger, ou deshériter, rendrait la mémoire de Pierre odieuse, si le bien qu'il a fait à ses sujets ne faifait presque pardonner sa cruauté envers fon propre fang.

Tel était le Czar Pierre; & fes grands deffeins n'étaient encore qu'ébauchés, lorsqu'il se joignit aux Rois de Pologne & de Dannemark contre un enfant qu'ils méprifaient tous. Le Fondateur de la Ruisie voulut être Conquérant : il crut pouvoir le devenir sans peine, & qu'une guerre si bien projettée serait utile à tous ses projets; l'art de la guerre était un art nouveau, qu'il falait montrer à fes peuples.

D'ailleurs, il avait besoin d'un Port à l'Orient de la Mer Baltique pour l'exécution de toutes ses idées. Il avait besoin de la province de l'Ingrie qui est au Nord-Est de la Livonie. Les Suédois en étaient maîtres, il falait la leur arracher. Ses prédécesseurs avaient eu des droits fur l'Ingrie, l'Estonie, la Livonie; le tems sem-

blait propice pour faire revivre ces droits perdus depuis cent ans, & améantis par des traités. Il conclur donc une ligue avec le Roi de Pologne pour enlever au jeune Charles XII. tous ces pais, qui font entre le Golfe de Finlande, la Mer Baltique, la Pologne & la Moscovie.

Fin du premier Livre.



# HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

# LIVRE SECOND.

ARGUMENT.

Changement prodigieux & fubit dans le caractère de Charles XII. A l'âge de dischuit aus il foutient la guerre coutre le Danmenark, la Pologue & la Moscooie territine la guerre de Dannenark en fix senaines : defini quatre-vini; mille Moscoviete avec buit mille Suddin, E police en Pologue. Description de la Pologue. Ge de fou gouvernement: Charles gague plusers barailler, & eft mattre de la Pologue, où il se proque à nommer sus Roi.

T Rois puissans Rois menaçaient ainst l'enfance de Charles XII. Les bruits de ces preparatis consternaient la Suéde, & allarmaient H. de Ch. XII. Liv. II. E 3 le

le Confeil: les grands Généraux étaient morts; on avait raifon de tout craindre fous un jeune Roi, qui n'avait encore donné de lui que de mauvaifes impressions. Il n'assistait presque jamais dans le Conseil que pour croiler les jambes sur la table; distrait, indifférent, il n'a-

vait paru- prendre part à rien.

Le Conseil délibéra en sa présence sur le danger où l'on était : quelques Conseillers propofaient de détourner la tempête par des négociations; tout d'un coup le jeune Prince se léve, avec l'air de gravité & d'affurance d'un homme supérieur, qui a pris son parti. " Messieurs, dit-il, " j'ai réfolu de ne jamais faire une guer-" re injuste; mais de n'en finir une légitime " que par la perte de mes ennemis. Ma réso-" lution est prise: j'irai attaquer le premier " qui fe déclarera; & quand je l'aurai vaincu, " j'espére faire quelque peur aux autres. " Ces paroles étonnèrent tous ces vieux Confeillers : ils se regardèrent sans oser répondre. Enfin, étonnés d'avoir un tel Roi, & honteux d'espérer moins que lui, ils requrent avec admiration fes ordres pour la guerre.

On fut bien plus furpris encore, quand on le vir tenoncer tout d'un coup aux amusemens les plus innocens de la jeuneise. Du moment qu'il se prépara à la guerre, il commença une vie toute nouvelle, dont il ne s'est jamais depuis écarté un feul moment. Plein de Pidée d'Alexandre & de César, il se proposa d'imiter tout de ces deux Conquérans, hors leurs vices. Il ne connut plus ni magnificence, ni jeux, ni démens:

lassemens: il réduisit sa table à la frugalité la plus grande. Il avait aimé le faste dans les habits; il ne fut vétu depuis que comme un fimple foldat. On l'avait foupçonné d'avoir eu une patlion pour une femme de fa Cour; foit que cette intrigue fût vraie ou non, il est certain qu'il renonca alors aux femmes pour jamais. non seulement de peur d'en être gouverné, mais pour donner l'exemple à fes foldats, qu'il voulait contenir dans la discipline la plus rigoureuse; peut-être encore par la vanité d'être le feul de tous les Rois, qui domptat un panchant si difficile à surmonter. Il résolut aussi de s'abstenir de vin tout le reste de sa vie. Les uns m'ont dit, qu'il n'avait pris ce parti que pour dompter en tout la nature, & pour ajouter une nouvelle vertu à fon héroïfme; mais le plus grand nombre m'a affuré, qu'il voulut par - là fe punir d'un excès qu'il avait commis, & d'un affront qu'il avait fait à table à une femme en présence meme de la Reine sa mère. Si cela est ainsi, cette condamnation de soi-même, & cette privation, qu'il s'imposa toute sa vie, sont une espèce d'hérossme non moins admirable.

Il commença par affitere des fecours au Duc de Holltein fon beau-frére. Huit mille hommes furent envoyés d'abord en Poméranie, Province voifine du Holltein, pour fortifier le Duc contre les attaques des Danois. Le Duc en avait befoin. Ses Etats étaient déja ravagés, fon chicau de Gottorp pris, fa ville de Tonningue preffée par un fiège opiniatre, où le Roi de Daunemark était venu en perfonne, pour jouri E. A. d'uno.

1

d'une conquète qu'il croyait fure. Cette étiucelle commençait à embrafer l'Empire. D'un côté les troupes Saxonnes du Roi de Pologue, celles de Brandebourg, de Wolfensbutel, de Heffe-Catlel, marchaient pour se joindre aux Danois. De l'autre, les huit mille hommes du Roi de Suéde, les troupes de Hanover & de Zell, & trois régimens de Hollande veuaient secourir le Duc. Tandis que le petit pais de Holftein était ainsi le théatre de la guerre, deux escadres, l'une d'Angleterre & l'autre de Hollande, parurent dans la Mer Baltique. Ces deux Etats étaient garans du traité d'Altena rompu par les Danois: ils s'empressaient alors à secourir le Duc de Holstein oprimé, parce que l'intéret de leur commerce s'opofait à l'agrandissement du Roi de Dannemark. Ils favaient, que le Danois étant maitre du paffage du Sund impoferait des loix onéreuses aux Nations commerçantes, quand il ferait affez fort pour en user ainsi impunément. Cet intérêt a longtems engagé les Anglais & les Hollandais à tenir, autant qu'ils l'ont pu, la balance égale entre les Princes du Nord: ils fe joignirent au jeune Roi de Suéde, qui femblait devoir être accablé par tant d'ennemis réunis, & le fécoururent par la même raifon pour laquelle on l'attaquait, parce qu'on ne le croyait pas capable de se défeudre.

Il était à la chaffe aux ours, quand il recut la nouvelle de l'irruption des Saxous en Livonie : il faifait ectre chaffe d'une manière auffi nouvelle que dangerenfe; on n'avait d'autres armes que des batons fourchus derrière un filet

en-

# ROI DE SUEDE. LIVRE II.

tendu à des arbres; un ours d'une grandeur démesurée vint droit au Roi, qui le terralla après une longue lutte à l'aide du filet & de son baton. Il faut avouer qu'en considérant de telles avantures, la force prodigieusé un Roi Auguje & les voyages du Czar, on croirait être au tems dos Hercules & des Thesses.

Il partit pour fa première campagne le 8. Mainouveau stile, de l'année 1700. Il quitta Stockolm, où il ne revint jamais. Une foule innombrable de peuple l'aecompagna jusqu'au port de Carelseroon, en faifant des vœux pour lui, en verfant des larmes & en l'admirant. Avant de fortir de Suéde, il établit à Stockolm un Confeil de défense, composé de plusieurs Sénateurs. Cette Commission devait prendre soin de tout ce qui regardait la flotte, les troupes & les fortifications du pais. Le corps du Sénat devait régler tout le reste provisionnellement dans l'intérieur du Roïaume. Ayant ainsi mis un ordre certain dans ses Etats, son esprit libre de tout autre foin, ne s'oecupa plus que de la guerre. Sa flotte était composée de quarantetrois vaisseaux : celui qu'il monta, nommé le Roi Charles, le plus grand qu'on ait iamais vû, était de cent-vingt piéces de canon; le Comte de Piper son premier Ministre, le Général Renchild, & le Comte de Guiscard, Ambaffadeur de France en Suéde, s'y embarquèrent avec lui. Il joignit les escadres des aliiés. La flote Danoife évita le combat, & laissa la liberté aux trois flottes combinées de s'aprocher

affez près de Coppenhague, pour y jetter quelques bombes.

Il est certain, que ce fut le Roi lui-même, qui proposa alors au Général Renchild de faire une descente & d'assiéger Coppenhague par terre, tandis qu'elle ferait bloquée par mer. Renchild fut étonné d'une propolition qui marquait autant d'habileté que de courage dans un jeune Prince sans expérience. Bientôt tout fut prêt pour la descente ; les ordres furent donnés pour faire embarquer cinq mille hommes, qui étaient fur les côtes de Suéde, & qui furent joints aux troupes qu'on avait à bord. Le Roi quitta fon grand vaisseau, & monta une frégate plus legére: on commença par faire partir trois cent Grenadiers dans de petites chaloupes: Entre ces chaloupes, de petits bateaux plats portaient des fascines, des chevaux de frize, & les instrumens des pionniers. Cinq cent hommes d'élite fuivaient dans d'autres chaloupes. Après venaient les vaisseaux de guerre du Roi, avec deux frégates Anglaifes & deux Hollandaifes, qui devaient favorifer la descente à coups de canon.

Coppenhague, capitale du Dannemark, eft 6.tuée dans l'îlle de Zéeland au milieu d'une belle plaine, ayant au Nord-Oueft le Sund, & à
l'Orient la Mer Baltique, où était alors le Roide Suéde. Au mouvement imprévu des vaisseaus
qui menaçaient d'une descente, les habitans conflernés par l'inaction de leur flotte, & par le
mouvement des vaisseaus Suédois, regardaient
avec crainte en quel endroit fondrait l'orage; a
la flotte de Churles 'arrêta vis-à-vis l'Imublebek

a fept milles de Coppenhague. Auffi-tôt les Danois raffemblent en cet endroit leur Cavalerie. Des Milices furent placées derrière d'épais retranchemens, & l'Artillerie qu'on put y conduire, fut tournée contre les Suédois.

Le Roi quitta alors sa frégate, pour s'aller Charmettre dans la première chaloupe, à la tête de les bas fes gardes: l'Ambassadeur de France était tou-les Da. jours auprès de lui. Monsieur l'Ambassadeur, lui nois. dit-il en Latin, (car il ne voulait jamais parler Français, ) vous n'avez rien à démèler avec les Danois: vous n'irez, pas plus loin, s'il vous plait. Sire, lui répondit le Comte de Guiscard en Prancais, le Roi mon Maître m'a ordonné de résder auprès de Votre Majesté; je me slate, que vous ne me chasserez, pas aujourdhui de votre Cour, qui n'a jamais été si brillante. En disant ces paroles il donna la main au Roi, qui fauta dans la chaloupe, où le Comte Piper & l'Ambaffadeur entrérent. On s'avançait fous les coups de canon des vaisseaux, qui favorisaient la descente. Les bâteaux de débarquement n'étaient encore qu'à trois cent pas du rivage. Charles XII. impatient de ne pas aborder affez pres, ni affez tôt, se jette de sa chaloupe dans la mer, Pépée à la main, ayant de l'eau par delà la ceinture : fes Ministres , l'Ambassadeur de France , les Officiers, les foldats, fuivent auffi-tôt fon exemple, & marchent au rivage malgré une grèle de mousquetades. Le Roi, qui n'avait jamais entendu de fa vie de moufqueterie chargée à balle, demanda au Major-Général Stuard, qui se trouva auprès de lui, ce que c'était que

76

ce petit fidement, qu'il entendait à fes oreilles?
C'elt le bruit que font les balles de fuill qu'on vous tire, lui dit le Major. Bon, dit le Roi, ce fera li dovinavant ma musque. Dans le même moment le Major, qui expliquait le bruit des mousquetades, en reçut une dans l'épaule; & un Lieutenant tomba mort à l'autre côté du Roi.

Il est ordinaire à des troupes attaquées dans leurs retranchemens d'être battues; parce que ceux qui attaquent, ont toujours une impétuolité, que ne peuvent avoir ceux qui se défendent, & qu'attendre les ennemis dans ses lignes, c'est fouvent un aveu de fa faibletle & de leur fupériorité. La Cavalerie Danoife & les Milices s'enfuirent après une faible résistance. Le Roi maître de leurs retranchemens, se jetta à genoux pour remercier Dieu du premier fuccès de ses armes. Il fit fur le champ élever des redoutes vers la ville, & marqua lui-même un campement. En même tems il renvoia ses vaiiseaux en Scanie, partie de la Suéde, voifine de Coppenhague, pour chercher neuf mille hommes de renfort. Tout conforait à servir la vivacité de Charles. Les neuf mille hommes étaient fur le rivage prèts à s'embarquer, & des le lendemain un vent favorable les lui amena.

Tout cela s'était fait à la vûc de la flotte Danoife, qui n'avait ofé s'avancer. Coppenhague intimidée envoya auili-tot des Députés au Roi, pour le fuplier de ne point bombarder la ville. Il les reçut à cheval à la tête de fon régiment des gardes : les Députés fe mirent à genoux de-

vant

vant lui ; il fit payer à la ville quatre cent milles rifdales, avec ordre de faire voiturer au camp toutes fortes de provisions, qu'il promit de faire payer fidélement. On lui aporta des vivres, parce qu'il falait obeir; mais on ne s'attendait guère que des vainqueurs daignaffent payer; ceux qui les aporterent, furent bien étonnés d'etre payés généreusement & fans délai, par les moindres foldats de l'armée. Il régnait depuis longtems dans les troupes Suédoifes une discipline, qui n'avait pas peu contribué à leurs victoires : le jeune Roi en augmenta encore la sévérité. Un soldat n'eût pas ofé refuser le payement de ce qu'il achetait, encore moins aller en maraude, pas même fortir du camp. Il voulut de plus, que dans une victoire ses troupes ne dépouillaffent les morts, qu'après en avoir eu la permission, & il parvint aisement à faire observer cette loi. On faifait toujours dans fon camp la priére deux fois par jour, à fept heures du matin, & à quatre. heures du foir : il ne manqua jamais d'y affifter & de donner à ses soldats l'exemple de la pieté, comme de la valeur. Son camp mieux policé que Coppenhague, eut tout en abondance; les païfans aimaient mieux vendre leurs denrées aux Suédois leurs ennemis, qu'aux Danois, qui ne les payaient pas si bien. Les bourgeois de la ville furent même obligés de venir plus d'une fois chercher au camp du Roi de Suéde des provisions qui manquaient dans leurs marchés.

Le Roi de Dannemark était alors dans le Holstein, où il semblait ne s'être rendu que pour

pour lever le siége de Tonningue. Il voyait la Mer Baltique couverte de vaiifeaux ennemis, un jeune Conquérant déjà maître de la Zéeland, & pret à s'emparer de la capitale. Il fit publier dans ses Etats, que ceux qui prendraient les armes contre les Suédois auraient leur liberté. Cette déclaration était d'un grand poids dans un païs autrefois libre, où tous les païfans, & même beaucoup de bourgeois, font esclaves aujourdhui. Charles fit dire au Roi de Dannemark, qu'il ne faifait la guerre que pour l'obliger à faire la paix, qu'il n'avait qu'à fe résoudre à rendre justice au Duc de Holstein, ou à voir Coppenhague détruite, & son Roïaume mis à feu & à fang. Le Danois était trop heureux d'avoir à faire à un vainqueur qui se piquait de justice. On assembla un congrès dans la ville de Travendal, fur les frontiéres du Holstein. Le Roi de Suéde ne souffrit pas que l'art des Ministres trainât les négociations en longueur : il voulut que le traité s'achevat aussi rapidement qu'il était descendu en Zéeland. Effectivement il fut conclu le cinq d'Août à l'avantage du Duc de Holstein, qui fut indemnifé de tous les fraix de la guerre, & délivré d'opression. Le Roi de Suéde ne voulut rien pour lui-même, fatisfait d'avoir fecouru fon allié . & humilié fon ennemi. Ainsi Charles XII. à dix-huit ans commença & finit cette guerre en moins de fix femaines.

Précifément dans le même tems le Roi de Pologne investiffait la ville de Riga, capitale de la Livonie, & le Czar s'avançait du côté de

l'Orient à la tête de près de cent mille hommes. Riga était défendue par le vieux Comte d'Alberg, Général Suédois, qui à l'age de quatrevingt ans joignait le feu d'un jeune homme à l'expérience de foixante campagnes. Le Comte Flemming, depuis Ministre de Pologne, grand homme de guerre & de cabinet, & le Livonien Patkul, pressaient tous deux le siège sous les yeux du Roi; mais malgré plusieurs avantages que les affiégeans avaient remportés, l'expérience du vieux Comte d'Alberg rendait inutiles leurs efforts, & le Roi de Pologne desespérait de prendre la ville. Il faisit enfin une occasion honorable de lever le siége. Riga était pleine de marchandifes, apartenant aux Hollandais. Les Etats-Généraux ordonnèrent à leur Ambassadeur auprès du Roi Auguste, de lui faire sur cela des représentations. Le Roi de Pologne ne se fit pas longtems prier. Il confentit à lever le siège plûtôt que de causer le moindre dommage à ses alliés, qui ne furent point étonnés de cet excès de complaifance, dont ils furent la véritable caufe.

Il ne restait donc plus à Charles XII. pour achever fa premiére campagne que de marcher contre son rival de gloire, Pierre Alexiowits. Il était d'autant plus animé contre lui, qu'il y avait encore à Stockolm trois Ambaffadeurs Moscovites, qui venaient de jurer le renouvellement d'une paix inviolable. Il ne pouvait comprendre, lui qui se piquait d'une probité sévère, qu'un Législateur, comme le Czar, fe fit un jeu de ce qui doit être si sacré. Le jeu-

ne Prince plein d'honneur ne penfait pas qu'il y eût une morale différente pour les Rois & pour les particuliers. L'Empereur de Mofcovie venait de faire paraître un manifére, qu'il entieux fait de fuprimer. Il alléguait pour ration de la guerre, qu'on ne lui avait pas rendu affez d'honneurs, lorfqu'il avait paff incognito à Riga ; & qu'on avait vendu les vivres trop cher à fes Ambatfideurs. C'étaient, lè les griefs pour lefquels il ravageait l'Ingrie avec quatrevingt mille hommes.

Il parut devant Narva à la tête de cette grande armée le premier Octobre, dans un tems Ruffes. plus rude en ce climat, que ne l'est le mois de Janvier à Paris. Le Czar, qui dans de pareilles faifons faifait quelquefois quatre cent lieues en poste à cheval, pour aller visiter lui-même une mine ou quelque canal, n'épargnait pas plus ses troupes que lui-même. Il savait d'ailleurs, que les Suédois depuis le tems de Gustave-Adolphe faifaient la guerre au cœur de l'Hiver comme dans l'Eté: il voulut accoutumer aussi ses Moscovites à ne point connaître de faifons, & les rendre, un jour, pour le moins égaux aux Suédois. Ainsi dans un tems, ou les glaces & les neiges forcent les autres Nations, dans des climats tempérés, à suspendre la guerre, le Czar Pierre affiégeait Narva à trente degrés du Pole; & Charles XII. s'avancait pour la secourir. Le Czar ne fut pas plûtôt arrivé devant la place, qu'il se hâta de mettre en

pratique ce qu'il venait d'aprendre dans ses voi-

ages. Il traça fon camp, le fit fortifier de tous côtés, cotés, éleva des redoutes de diflunce en diflunce, & ouvri lui-même la tranchée. Il avair donné le commandement de fon armée au Duc de Croi Al-lemand, Général h.bûle, mais peu fecondé alors par les Officiers Ruiles. Pour lui, il n'avait dans fes propres troupes, que le rang de fin-ple Lieutenant. Il avait donné l'exemple de l'obédiflance militaire à fa Nobleffe jufques-là in-difciplinable, laquelle était en pofisifion de conduire fans expérience & en tumulte des efelaves mal armés. Il n'était pas étonnant, que celui qui s'était fait charpentier à Amfredam pour avoir des flottes, fût Lieutenant à Narva, pour enfeigner à fa nation l'art de la guerre.

Les Moscovites sont robustes, infatigables, peut-être ausli courageux que les Suédois; mais c'est au tems à aguerrir les troupes, & à la difcipline à les rendre invincibles. Les feuls régimens, dont on put espérer quelque chose, étaient commandés par des Officiers Allemans, mais ils étaient en petit nombre. Le reste était des barbares agrachés à leurs forêts, couverts de peaux de bêtes fauvages : les uns armés de fléches, les autres de maffués: peu avaient des fufils: aucun n'avait vù un fiége régulier; il n'v avait pas un bon canonnier dans toute l'armée. Cent cinquante canons, qui auraient dû réduire la petite ville de Narva en cendres, y avaient à peine fuit brèche, tandis que l'Artillerie de la ville renverfait à tout moment des rangs entiers dans les tranchées. Narva était presque sans fortifications: le Baron de Hoorn qui y commandait n'avait pas mille hommes H. de Ch. XII. Liv. II. de

de troupes réglées; cependant cette armée inté nombrable n'avant pu la réduire en dix femaines.

On était déja au quinze de Novembre, quand. le Czar aprit que le Koi de Suéde ayant traverfe la mer avec deux cens vanteaux de tranfport, marchait pour fécourir Narva. Les Suédois n'étaient que vingt mille. Le Czar n'avait que la fapériorité du nombre. Loin donc de méprifer fon ennemi, il employa tout ce qu'il avait d'art pour l'accabler. Non content de quatre-vingt mille hommes, il se prépara à lui oposer encore une autre armée, & à l'arrêter à chaque pas. Il avait déja mandé près de trente mille hommes, qui s'avançaient de Plescow à . grandes journées. Il fit alors une démarche, qui l'eut rendu méprifable, si un Législateur, qui a fait de si grandes choses, pouvait l'être. Il quitta fon camp, où fa présence était néceffaire, pour aller chercher ce nouveau corps de troupes, qui pouvait très-bien arriver fans lui, & fembla par cette démarche craindre de combattre dans un camp retranché un jeune Prince fans expérience, qui pouvait venir l'attaquer.

Quoi qu'il en foit, il voulait enfermer Charles XII. entre deux armées. Ce n'était pis tout, trente mille hommes détachés du camp devant Narva, étaient poltés à une lieue de cette ville fur le chemin du Roi de Suéde: vingt-mille Strelits étaient plus loin fur le même chemin; cinq mil'e autres faifaient une garde avancée. Il falait pailer fur le ventre à toutes ces troupes,

avant

# ROI DE SUEDE. LIVRE IL

avant que d'arriver devant le camp, qui était muni d'un rempart & d'un double foile. Le Roi: de Suéde avait débarqué à Pernaw dans le Golfe de Riga, avec environ feize mille hommes d'infanterie, & un peu plus de quatre mille chevaux. De Pernaw il avait précipité fa marche jufqu'à Revel, fuivi de toute fa Cavalerie, &: seulement de quatre mille fantassins. Il marchait toujours en avant, fans attendre le reste de ses troupes. Il fe trouva bientôt avec fes huit mille hommes feulement, devant les premiers postes des ennemis. Il ne balança pas à les attaquer tous les uns après les autres, fans leur donner. le tems d'aprendre à quel petit nombre ils avaient affaire. Les Moscovites vovant arriver les Suédois à eux; crurent avoir toute une armée à combattre. La garde avancée de cinq mille hommes, qui gardait entre des rochers, un poste, où cent hommes résolus pouvaient arrêter une armée entiére, s'enfuit à la premiére aproche des Suédois. Les vingt mille hommes, qui étaient derriére, voyant fuir leurs. compagnons, prirent l'épouvante, & allèrent porter le defordre dans le camp. Tous les postes furent emportés en deux jours, & ce qui en d'autres occasions eut été compté pour trois victoires, ne retarda pas d'une heure la marche du Roi. Il parut donc enfin , avec ses huit mille hommes fatigués d'une si longue marche, devant un camp de quatre-vingt mille hommes Moscovites, bordé de cent cinquante canons. A peine ses troupes eurent-elles pris quelque re-

pos, que sans délibérer il donna ses ordres pour l'attaque.

Le fignal était deux fusées, & le mot en Allemand, avec l'aide de Dieu. Un Officier Général lui ayant représenté la grandeur du péril: Quoi, vous doutez, dit-il, qu'avec mes huit mille braves Suédois je ne puffe sur le corps à quatrevingt mille Moscovites? Un moment après, craignant qu'il n'y eût un peu de fanfaronnade dans ces paroles, il courut lui-même après cet Officier: N'etes-vous donc pas de mon avis? lui dit-il: N'ai-je pas deux avantages sur les ennemis; l'un que leur Cavalerie ne pourra leur servir, & l'autre que le lieu étant resserré, leur grand nombre ne fera que les incommoder? Es ainsi je serai reellement plus fort au'eux. L'Officier n'eut garde d'etre d'un autre avis, & on marcha aux Moscovites à midi le 30. Novembre 1700.

Dès que le canon des Suédois eut fait brêche aux retranchemens, ils s'avancèrent la bayonnete au bout du fulfl, ayant au dos une neige furieufle, qui donnait au vifage des ennemis. Les, Rufies fe frent ture pendant une demi-heure, fans quitter le revers des foffes. Le Roi attaquit à la droite du camp, où était le quartier du Czar; il efpérait le rencontrer, ne fachant pas que l'Empereur lui-même avait été chercher ces quarante mille hommes, qui devaient arriver dans peu. Aux premières décharges de la moufquetterie ennemie, le Roi requt une balle dans la gorge; mais c'était une balle morte, qui s'arrête dans les plis de fa crayate noire, &

# Roi de Suede. Livre II.

qui ne lui fit aucun mal. Son cheval fut tué fous lui. Mr. de Sparr m'a dit, que le Roi fauta légérement fur un autre cheval, en difant: Ces gens-ci me font faire mes exercices; & continua de combattre & de donner les ordres avec la même présence d'esprit. Après trois heures de combat les retranchemens furent forcés de tous côtés. Le Roi poursuivit la droite des ennemis jusqu'à la rivière de Narva, avec son aile gauche, si l'on peut appeller de ce nom environ quatre mille hommes qui en poursuivaient près de quarante mille. Le pont rompit fous les fuyards ; la riviére fut en un moment couverte de morts. Les autres desespérés retournerent à leur camp, fans favoir où ils allaient : ils trouvèrent quelques barraques, derriére lesquelles ils se mirent. Là ils se défendirent encore, parce qu'ils ne pouvaient pas se sauver; mais enfin leurs Généraux Dolgorouky, Gollofkin, Federowits, vinrent se rendre au Roi, & mettre leurs armes à ses pieds. Pendant qu'on les lui présentait, arriva le Duc de Croi, Général de l'armée, qui venait se rendre lui-même avec trente Officiers.

Charles reçut tous ces prifonniers d'importance avec une politefle aufli aifce & un air aufi humain, que s'il leur eût fait dans fa Cour les honneurs d'une ête. Il ne voulut garder que les Généraux. Tous les Officiers flubalternes de les foldats furent conduits defarmés juíqu'à la riviére de Narva: on leur fournit des bateaux pour la repaffer, & pour s'en retourner chez eux. Cependant la nuit s'aprochait, la droite des Moscovites fe

- marine against the same

86

battait encore : les Suédois n'avaient pas perdus fix cent hommes: dix-huit mille Moscovites avaient été tués dans leurs retranchemens: un grand nombre était noyé: beaucoup avaient padé la riviére ; il en restait encore affez dans le camp, pour exterminer jusqu'au dernier Suédois. Mais ce n'est pas le nombre des morts. c'est l'épouvante de ceux qui survivent qui fait perdre les batailles. Le Roi profita du peu de jour qui reftait, pour faisir l'Artillerie ennemie. Il fe posta avantageusement entre leur camp & la ville: là il dormit quelques heures fur la terre, envelopé dans fon manteau, en attendant qu'il put fondre au point du jour fur l'aile gauche des ennemis, qui n'avait point encore été tout-à-fait rompue. A deux heures du matin, le Général Vede, qui commandait cette gauche, ayant fu le gracieux accueil que le Roi avait fait aux autres Généraux, & comment il avait renvoyé tous les Officiers subalternes & les foldats, l'envoya fuplier de lui accorder la meme grace. Le vainqueur lui fit dire, qu'il n'avait qu'à s'aprocher à la tête de ses troupes, & venir mettre bas les armes & les drapeaux devant lui. Ce Général parut bientôt après avec ses Moscovites, qui étaient au nombre d'environ trente mille. Il marchèrent tète nue. foldats & Officiers, à travers moins de sept mille Suédois. Les foldats en passant devant le Roi, jettaient à terre leurs fusils & leurs épées; & les Officiers portaient à fes pieds les enfeignes & les drapeaux. Il fit repasser la rivière à toute cette multitude, fans en retenir un feul

# ROI DE SUEDE. LIVRE II.

foldat prisonnier. S'il les avait gardés, le nombre des prisonniers eut été au moins einq sois plus grand que celui des vainqueurs.

Alors il entra victorieux dans Narva, accompagné du Duc de Croi & des autres Officiers Généraux Moscovites: il leur fit rendre à tous leurs épées; & fachant qu'ils manquaient d'argent, & que les Marchands de Narva ne voulaient point leur en preter, il envoya mille ducats au Duc de Croi, & cinq cens à chacun des Officiers Moscovites, qui ne pouvaient se lasser d'admirer ce traitement, dont ils n'avaient pas meme d'idée. On dressa aussi-tôt à Narva une rélation de la victoire, pour l'envoyer à Stockolm & aux Allies de la Suede; mais le Roi retrancha de sa main tout ce qui était trop avantageux pour lui, & trop injurieux pour le Czar. Sa modestie ne put empecher qu'on ne frapat à Stockolm plusieurs médailles pour perpétuer la mémoire de ces événemens. Entr'autres on en frapa une qui le représentait d'un côté sur un piédestal, où paraissaient enchaînés un Moscovite, un Danois, un Polonais; de l'autre était un Hercule armé de sa mailue, tenant fous ses pieds un Cerbère avec cette légende: Tres uno contudit iciu.

Parmi les prifonniers faits à la journée de Narva, on ên-vie un qui était un grand exemple de révolutions de la fortune: il était fils ainé & héritier du Roi de Géorgie; on le nonmanit le Czarajis Artfohelon; ce titre de Czarajis figuifie Prince, ou bis du Czar, chez tous les Tattares, comme en MoGovie; car le mor de

F 4

Czar, ou Tsar, voulait dire Roi chez les anciens Scythes, dont tous ces peuples font descendus, & ne vient point des Céfars de Rome', si longtems inconnus à ces barbares. Son pére Mitelleski, Czar, & maitre de la plus belle partie des pais qui font entre les montagnes d'Ararat, & les extrémités Orientales de la Mer Noire, avait été chassé de son Rosaume par ses propres sujets on 1688. & avait choisi de se jetter entre les bras de l'Empereur de Moscovie, plûtôt que de recourir à celui des Turcs. Le fils de ce Roi, âgé de dix-neuf ans, voulut fuivre Pierre le Grand dans fon expédition contre les Suédois, & fut pris en combattant par quelques foldats Finlandois, qui l'avaient déja dépouillé, & qui allaient le maffacrer. Le Comte Renchild l'arracha de leurs mains. lui fit donner un habit, & le présenta à son Maitre; Charles l'envoya à Stockolm, où ce Prince malheureux mourut quelques années après. Le Roi ne put s'empècher, en le voyant partir, de faire tout haut devant ses Officiers, une réflexion naturelle fur l'étrange destinée d'un Prince Asiatique, né au pied du mont Caucase, qui allait vivre captif parmi les glaces de la Suéde. C'eft, dit-il, comme si j'étais un jour prisonnier chez les Tartares de Crimie. Ces paroles no firent alors aucune impression; mais dans la fuite on ne s'en fouvint que trop, lorsque l'événement en eut fait une prédiction.

Le Czar s'avançait à grandes journées avec l'armée de quarante mille Russes, comptant enveloper son ennemi de tous côtés. Il aprit à

# ROI DE SUEDE. LIVRE II.

moitié chemin la bataille de Narva , & la dispersion de tout son camp. Il ne s'obstina pas à vouloir attaquer avec ses quarante mille hommes, sans expérience & sans discipline, un vainqueur qui venait d'en détruire quatrevingt mille dans un camp retranché; il retourna fur fes pas, pourfuivant toujours le desfein de discipliner ses troupes, pendant qu'il civilifait ses sujets. Je sai bien, dit-il, que les Suédois nous battront longtems; mais à la fin ils nous aprendront eux-mêmes à les vaincre. Mofcow fa capitale fut dans l'épouvante & dans la defolation, à la nouvelle de cette défaite. Telle était la fierté & l'ignorance de ce peuple, qu'ils crurent avoir été vaincus par un pouvoir plus qu'humain, & que les Suédois étaient de vrais Magiciens. Cette opinion fut si générale, que l'on ordonna à ce fujet des priéres publiques à St. Nicolas, Patron de la Moscovie. Cette priére est trop singulière, pour n'être pas raportée. La voici:

"dans toutes nos adverfités grand Sr. Nicolar, "infiniment puissant par quel péché t'avons-"nous osfente dans nos facrifices, génuséxions, "révérences, & actions de graces, que tu nous » ayes ainst abandonnés? Nous avions imploré "ton affistance contre ces terribles infolens, "entragés, épouvantables, indomptables, destru-"ceurs, lorque comme des lions & des ours, "qui ont perdu leurs petits, ils nous ont atta-"qués, effrayés, blesses, tués par milliers, "nous qui sommes ton peuple. Comme il et

, in-

simpofible que cela soit arrivé sans sortilége se enchantement, nous te suplions, ô grand se se soit de l'est en corte champion & notre supporte-écendart, de nous délivrer de cette soule de forcers. & de les chailer bien loin de sy nos frontiéres avec la récompense qui leur net duce.

Tandis que les Moscovites se plaignaient à St. Nicolas de leur défaite, Charles XII. faisait rendre graces à Dieu, & se préparait à de nou-

velles victoires.

Le Roi de Pologne s'attendit bien que fon ennemi, vainqueur des Danois & des Mofcovites, viendrait bientôt fondre fur lui. Il fe ligua plus étroitement que jamais avec le Czar: ces deux Princes convincent d'une entrevue, pour prendre leurs mesures de concert. Ils se virent à Birzen, petite ville de Lithuanie, fans aucune de ces formalités qui ne fervent qu'à retarder les affaires, & qui ne convenaient ni à . leur fituation, ni à leur humeur. Les Princes du Nord se voyent avec une familiarité, qui n'est point encore établie dans le Midi de PEurope. Pierre & Auguste passerent quinze jours ensemble dans des plaisirs qui allèrent jusqu'à l'excès: car le Czar, qui voulait réformer fa nation, ne put jamais corriger dans luimême fon panchant dangereux pour la débauche.

Le Roi de Pologne s'engagea à fournir au Caar cinquante mille hommes de troupes Allemandes, qu'on devait acheter de divers Princes, & que le Caar devait foudoyer. Celui-ci de fou côté devait envoyer cinquante mille Russes n

Polo4

Pologue, pour y aprendre l'art de la guerre, & promettait de payer au Roi Auguife trois millions de rifdales en deux ans. Ce traité, s'il cut été exécuté, eût pu être fatal au Roi de Suéde: Cétait un moyen prompt & für d'aguerrir les Mofcovites; c'était peut-être forger des fers à une partie de l'Europe.

Charles XII. se mit en devoir d'empêcher le Roi de Pologne de recueillir le fruit de cette ligue. Après avoir passé l'Hiver auprès de Narva, il parut en Livonie auprès de cette même ville de Riga, que le Roi Auguste avait affiégée inutilement. Les troupes Saxonnes étaient poftées le long de la rivière de Duna, qui est fort large en cet endroit: il falait disputer le passage à Charles, qui était à l'autre bord du fleuve. Les Saxons n'étaient pas commandés par leur Prince, alors malade: mais ils avaient à leur tête le Maréchal de Stenau qui faifait les fonctions de Général; fous lui commandaient le Prince Ferdinand Duc de Courlande, & ce même, Patkul, qui défendait fa patrie contre Charles XII. l'épée à la main, après en avoir foutenu les droits par la plume au péril de fa vie contre. Charles XI. Le Roi de Suéde avait fait construire de grands bateaux d'une invention nouvelle, dont les bords beaucoup plus hauts qu'à l'ordinaire pouvaient se lever & se baisser, comme des ponts-levis. En se levant ils couvraient les troupes qu'ils portaient; en se baiffant ils fervaient de pont pour le débarquement; il mit encore en usage un autre artifice. Ayant remarqué que le vent fouflait du Nord, où il était.

était, au Sud, ou étaient campés les ennemis. il fit mettre le feu à quantité de paille mouillée, dont la fumée épaide le répandant fur la riviére, dérobait aux Saxons la vûe de fes troupes, & de ce qu'il allait faire. A la faveur de ce nuage, il fit avancer des barques remplies de cette meme paille fumante; de forte que le nuage groifidant toujours, & chaile par le vent dans les yeux des ennemis, les mettait dans l'impossibilité de favoir, si le Roi passait ou non. Cependant il conduifait feul l'exécution de son stratageme. Etant déja au milieu de la rivière: Eb bien, dit-il au Général Renchild, la Duna ne sera pas plus méchante que la Mer de Coppenhague: croyez-moi, Général, nous les battrous. Il arriva en un quart d'heure à l'autre bord, & fut mortifié de ne fauter à terre que le quatriéme. Il fait auffitôt débarquer son canon, & forme fa bataille, fans que les ennemis offusqués de la fumée, puissent s'y oposer que par queiques coups tirés au hazard. Le vent avant diffipé ce brouillard , les Saxons virent le Roi de Suéde marchant déja à eux.

Il bai Le Roi de Suede marchant deja a eux.

Il bai Le Maréchal S'emau ne perdit pas un moler Sar ment: à peine aperçut-il les Suédois, qu'il fonsent. à peine aperçut-il les Suédois, qu'il fonlerie. Le choc violent de cette troupe tombant
fur les Suédois dans l'inflant qu'ils formaient
leurs bataillons, les mit en défordre. Ils s'ouvrirent, ils furent rompus, & pourfuivis jufques dans la rivière. Le Roi de Suéde les rallia
le moment d'après au milieu de l'eau, auffi aifément que s'il eût fait une revûé. Alors és foldats

dats marchant plus ferrés qu'auparavant, repoufferent le Maréchal Stenau, & s'avancerent dans la plaine. Stenau sentit que ses troupes étaient étonnées: il les fit retirer en habile homme dans un lieu fec, flanqué d'un marais, & d'un bois où était son Artillerie. L'avantage du terrain, & le tems qu'il avait donné aux Saxons de revenir de leur premiére furprise, leur rendit tout leur courage. Charles ne balança pas à les attaquer : il avait avec lui quinze mille hommes, Stenau & le Duc de Courlande environ douze mille, n'ayant pour toute Artillerie qu'un canon de fer fans affût. La bataille fut rude & fanglante: le Duc eut deux chevaux tués fous lui : il pénétra trois fois au milieu de la garde du Roi; mais enfin avant été renverfé de fon cheval d'un coup de crosse de mousquet, le defordre se mit dans son armée, qui ne disputa plus la victoire. Ses cuiraffiers le retirerent avec peine, tout froidé & à demi-mort, du milieu de la mèlée, & de dessous les chevaux qui le

foulaient aux pieds.

Le Noi de Suéde, après fa victoire, court à Mittau, capitale de la Courlande. Toutes les villes de ce Duché fe rendent à lui à disfrétion: Cétait un voyage, plûtôc qu'une conquète. Il paifi fans s'arrèter en Lichtannie, fourmettaut tour fur fon paifige. Il fenit une faisfaction flateufe; & il l'avoua lui-meme, quand il entra en vainqueur dans cette ville de Birzen, où le Roi de Pologne & le Czar avaient conspiré fa ruine quelques mois auparayent.

Ce fut dans cette place qu'il conçut le dessein

de détroner le Roi de Pologne, par les mains des Polonais même. Là étant un jour à table, tout occupé de cette entreprife, & obfervant fa fobrieté extrême, dans un filence profond, paraillant comme enfevel dans fes grandes idées, un Colonel Allemand, qui affiftait à fon diner, du affect de la colone de le les repas que le Czar & le Roi de Pologne avaient faits au même endroit, étaient un peu différens de ceux de Sa Maielté. Ori, dit le Roi en fe levant, & Jen troublevai plus alfement leur direction. En elitet, mélant alors un peu de politique à la force de fes armes, il ne tarda pas à préoarer l'événement qu'il méditait.

La Pologne, cette partie de l'ancienne Sarpnon matie, est un peu plus grande que la France, moins peuplée qu'elle, mais plus que la Suéde. Ses peuples ne sont Chrétiens que depuis environ fept cent cinquante ans. C'est une chose fingulière que la langue des Romains, qui n'ont jamais pénétré dans ces climats, ne se parle aujourdhui communément qu'en Pologne; toutv parle Latin jusqu'aux domestiques. Ce grand païs est très- fertile; mais les peuples n'en font que moins industrieux. Les ouvriers & les marchands qu'on voit en Pologne, font des Ecoffais, des Français, furtout des Juifs. Ils y ont près de trois cent finagogues; & à force de multiplier, ils en feront chaffes comme ils l'ont été d'Espagne. Ils achétent à vil prix les bleds les belliaux, les denrées du païs, les trafiquent à Dantzik & en Allemagne, & vendent chérement aux Nobles de quoi fatisfaire l'espèce de

luxe qu'ils connaident & qu'ils aiment. Ainfi ce pais, arrofe des plus belles rivières, riche en paturages, en mines de fel. & couvert de monious, refle pauvre, malgré fon abondance; parce que le peuple et efelave, & que la Nobleife ett tére & oitve.

Son Gouvernement est la plus fidèle image de l'ancien Gouvernement Celte & Gothique, corrigé ou altéré par-tout ailleurs. C'est le seul Etat qui ait conservé le nom de République avec

la dignité Rosale.

Chaque Gentilhomme a le droit de donner sa voix dans l'élection d'un Roi, & de pouvoir l'etre lui-même. Ce plus beau des droits est joint au plus grand des abus: le Trône est presque toujours à l'enchére; & comme un Polonais est rarement affez riche pour l'acheter, il a été vendu fouvent aux étrangers. La Noblesse & le Clergé défendent leur liberté contre leur Roi, & l'ôtent au reste de la nation. Tout le peuple y est esclave, tant la destinée des hommes est que le plus grand nombre foit par-tout, de façon ou d'autre, subjugué par le plus petit. Là le païsan ne seme point pour lui, mais pour des Seigneurs, à qui lui, son champ, & le travail de fes mains apartiennent, & qui peuvent le vendre & l'égorger avec le bétail de la terre: tout ce qui est Gentilhomme ne dépend que de foi. Il faut pour le juger dans une affire criminelle, une atlemblée entière de la nation : il ne peut être arrêté qu'après avoir été condamné; ainsi il n'est presque jamais puni. Il y en a beaucoup de pauvres : ceux-là se mettent au servi-

ce des plus puillans, en reçoivent un falaire, font les fonctions les plus battes. Ils aiment micux fervir leurs égaux que de s'enrichir par le commerce; & en pansant les chevaux de leurs maitres, ils se donnent le titre d'électeurs des Rois & de destructeurs des Tyrans.

Qui verrait un Roi de Pologne dans la pompe de la Majesté Roïale, le croirait le Prince le plus absolu de l'Europe; c'est cependant celui qui l'est le moins. Les Polonais font réellement avec lui ce contrat qu'on supose chez d'autres Nations, entre le Souverain & les fuiets. Le Roi de Pologne à fon facre même, & en iurant les Pasta conventa, dispense ses sujets du ferment d'obénfance, en cas qu'il viole les loix de

la République.

Il nomme à toutes les charges, & confére tous les honneurs. Rien n'est héréditaire en Pologne, que les terres & le rang de Noble. Le fils d'un Palatin & celui du Roi, n'ont nul droit aux dignités de leur pére; mais il y a cette grande différence entre le Roi & la République, qu'il ne peut ôter aucune charge après l'avoir donnée; & que la République a le droit de lui ôter la Couronne, s'il transgressait les loix de l'Etat.

La Noblesse jalouse de sa liberté, vend souvent ses suffrages, & rarement ses affections. A peine ont-ils élu un Roi, qu'ils craignent fon ambition, & lui opofent leurs cabales. Les Grands, qu'il a faits & qu'il ne peut défaire, deviennent fouvent ses ennemis, au-lieu de refter ses créatures. Ceux qui font attachés à la

Cour,

Cour, font l'objet de la haine du reste de la Noblesse: ce qui forme toujours deux partis; division inévitable, & même nécessaire, dans des païs où l'on veut avoir des Rois, & conferver fa liberté.

Ce qui concerne la Nation est réglé dans les Etats-Généraux qu'on apelle Diétes. Ces Etats font composés du corps du Sénat, & de plufieurs Gentilshommes. Les Sénateurs font les Palatins & les Evèques : le fecond ordre est composé des Députés des Diétes particulières de chaque Palatinat. A ces grandes assemblées préside l'Archeveque de Gneine, Primat de Pologne, Vicaire du Roïaume dans les interrégnes, & la premiére personne de l'Etat après le Roi. Rarement y a-t-il en Pologne un autre Cardinal que lui, parce que la Pourpre Romaine ne donnant aucune préséance dans le Sénat, un Evèque qui serait Cardinal, serait obligé ou de s'affcoir à fon rang de Sénateur, ou de renoncer aux droits folides de la dignité qu'il a dans fa patrie, pour foutenir les prétentions d'un honneur étranger.

Ces Diétes se doivent tenir, par les Loix du Roïaume, alternativement en Pologne & en Lithuanic. Les Députés y décident fouvent leurs affaires le fabre à la main, comme les anciens Sarmates, dont ils font descendus, & quelquefois même au milieu de l'yvresse; vice que les Sarmates ignoraient. Chaque Gentilhomme Député à ces Etats-Généraux, jouit du droit qu'avaient à Rome les Tribuns du peuple, de s'oposer aux Loix du Sénat. Un seul Gentilhom-

H. de Ch. XII. Liv. II.

me, qui dit, je protesse, arrête par ce mot seul les résolutions unanimes de tout le reste; & s'il part de l'endroit où se tient la Diéte, il faut

alors qu'elle se sépare.

On aporte aux desordres qui naissent de cette loi un reméde plus dangereux encore. La Pologne est rarement sans deux factions. L'unanimité dans les Diétes étant alors impossible, chaque parti forme des confédérations, dans lesquelles on décide à la pluralité des voix, fans avoir égard aux protestations du plus petit nombre. Ces affemblées, illégitimes felon les Loix, mais autorifées par l'usage, se font au nom du Roi, quoique fouvent contre fon confentement, & contre ses intérêts: à peu près comme la Ligue se servait en France du nom de Henri III. pour l'accabler; & comme en Angleterre le Parlement qui fit mourir Charles I. fur un échaffaut, commença par mettre le nom de ce Prince à la tête de toutes les réfolutions qu'il prenait pour le perdre. Lorsque les troubles font finis, alors c'est aux Diétes générales à confirmer ou à carier les actes de ces confédérations. Une Diéte même peut changer tout ce qu'a fait la précédente, par la même raison que dans les Etats Monarchiques un Roi peut abolir les loix de fon Prédéceileur, & les siennes propres.

La Noblesse, qui fait les loix de la République, en fait aussi la force. Elle monte à cheval dans les grandes occasions, & peut composer un corps de plus de cent mille hommes. Cette grande armée, nonumée Pospolite, se

meut

meut difficilement, & se gouverne mal: la difficulté des vivres & des fourages la met dans l'impuissance de substiter longrens allembiée; la discipline, la subordination, l'expérience lui manquent; mais l'amour de la liberté qui l'end-

me, la rend toujours formidable.

On peut la vaincre ou la disfiper, ou la tenir même pour un tems dans l'elclavage; mais elle lecone bientot le joug; ils se comparent euxmêmes aux rofeaux que la tempete couche par terre, & qui se relévent des que le vent ne soufle plus. C'est pour cette raison, qu'ils n'ont point de places de guerre : ils veulent être les feuls remparts de leur République; ils ne fouffrent jamais que leur Roi batifie des fortereffes . de peur qu'il ne s'en serve, moins pour les défendre, que pour les oprimer. Leur pais est tout ouvert, à la réserve de deux ou trois places frontieres. Que si dans leur's guerres, ou civiles, ou étrangères, ils s'obstinent à soutenir chez eux quelque siége, il faut faire à la hate des fortifications de terre, réparer de vieilles murailles à demi ruinées, élargir des fosses presque comblés; & la ville est prise avant que les retranchemens foient achevés.

La Pospolite n'est pas toujours à cheval pour garder le pais ; elle n'y monte que par l'ordre des Diétes, ou même quelquefois sur le simple ordre du Roi dans les dancers extrêmes.

La garde ordinaire de la Pologne ett une armée qui doit toujours fublitter aux dépens de la République. Elle elt compose de de uc corps fous deux grands Généraux différens. Le pre-

G 2 mier

mier corps est celui de la Pologne, & doit être de trente-fix mille hommes : le fecond au nombre de douze mille, est celui de Lithuanie. Les deux grands Généraux font indépendans l'un de l'autre. Quoique nommés par le Roi, ils ne rendent jamais compte de leurs opérations qu'à la République, & ont une autorité suprème sur leurs troupes. Les Colonels font les maîtres abfolus de leurs régimens; c'est à eux à les faire fublister comme ils peuvent, & à leur payer leur folde. Mais étant rarement payés eux-mêmes, ils défolent le pais, & ruinent les laboureurs, pour fatisfaire leur avidité & celle de leurs foldats. Les Seigneurs Polonais paraiffent dans ces armées avec plus de magnificence que dans les villes: leurs tentes font plus belles que leurs maifons. La Cavalerie, qui fait les deux tiers de l'armée, est presque toute composée de Gentilshommes: elle est remarquable par la beauté des chevaux, & par la richesse des habillemens & des harnois.

Les Gendames fur-tout, que l'on diffingue en Houffars & Pancernes, ne marchent qu'accompagnés de plufieurs valets, qui leur tiennent des chevaux de main, ornes de brides à plaques & clous d'argent, de felles brodées, d'arçons, d'útriers dorés, & quelquefois d'argent matiff, avec de grandes houfds trainantes à la manière des Turcs, dont les Polonais mintent autat qu'ils penyent la magnificence.

Autant cette Cavalerie est parée & fuperbe, autant l'Infanterie était alors délabrée, mal vètue, mal armée, fans habit d'ordonnance ni

rien

KOI DE SCEDE. LIVRE II. 101
rien d'uniforme. C'est ainsî du moins qu'elle
fut jusques vers 1710. Ces faintassims, qui reffemblent à des Tartares vagabons, suportent
avec une étonnante fermeté la faim, le froid,
la fatique, & tout le poids de la guerre.

On voit encore dans les foldats Polonais le caractère des anciens Sarmates leurs ancèrres, aufil peu de discipline, la même fureur à attaquer, la même promittude à fuir & à revenir au combat, le même acharmement dans le car-

nage, quand ils font vainqueurs.

Le Roi de Pologne s'étair flaté d'abord que dans le befoin ces deux armées combattraient en fa faveur, que la Pofpolite Polonaife s'armerait à fes ordres; & que toutes ces forces, jointes aux Saxons fes fujers, & aux Mofcovites fes alliés, compoferaient une multitude devant qui le petit nombre des Suédois n'oferait paraître. Il le vit presque tout-à-coup privé de ces secours, par les soins même qu'il avait pris pour les avoir tous à la fois.

Accoutumé dans fis pais hérédiquires au pouovir abfolu, il crut, trop peut-ètre, qu'il pourrait gouverner la Pologne comme la Saxes; le commencement de fon régne fit des mécontens; fes premières démarches irritèrent le parti qui s'était opofé à fon élection, & aliènérent prefque tout le rêfle. La Pologne murmura de voir fes villes remplies de garnifons Saxonnes, & fes frontières de troupes. Cete nation bien plus jalouft de maintenir fa liberté, qu'empreffée à attaquer fes voifins, ne regarda point la guerre du Koi Auguste contre la Soéde, & l'irruption

en Livonie, comme une entreprise avantageuse à la République. On trompe difficilement une nation libre fur ses vrais intérets. Les Polonais sentaient que si cette guerre entreprise sans leur consentement était malheureuse, leur pais ouvert de tous côtés ferait en proie au Roi de Suéde; & que si elle était heureuse, ils seraient fubjugués par leur Roi même, qui, maître alors de la Livonie, comme de la Saxe, enclaverait la Pologne entre ces deux païs. Dans cette alternative, ou d'etre esclaves du Roi qu'ils avaient élu, ou d'être ravagés par Charles XII. justement outragé, ils ne formèrent qu'un cri contre la guerre, qu'ils crurent déclarée à eux-mêmes plus qu'à la Suéde. Ils regardèrent les Saxons & les Moscovites comme les instrumens de leurs chaînes. Bientôt voyant que le Roi de Suéde avait renverfé tout ce qui était fur fon paffage, & s'avançait avec une armée victorieuse au cœur de la Lithuanie, ils éclatèrent contre leur Souverain, avec d'autant plus de liberté qu'il était malheureux.

Deux partis divifaient alors la Lithuanie, celui des Princes Sapielia, & celui d'Oginsky. Ces deux factions avaient commencé par des querelles particulières dégénérées en guerre civile. Le Roi de Suéde s'attacha les Princes Sapieha: & Oginsky mal fecouru par les Saxons, vit son parti presque anéanti. L'armée Lithuanienne, que ces troubles & le défaut d'argent réduisaient à un petit nombre, était en partie dispersée par le vainqueur. Le peu qui tenait pour le Roi de Pologne était séparé en petits corps de troupes fugitives, qui erraient dans la campagne & fubfiltaient de rapines. Auguste ne voyait en Lithuanie que de l'impuissance dans fon parti, de la haine dans fes fujets, & une armée ennemie conduite par un jeune Roi outragé, victorieux & implacable. -

Il v avait à la vérité en Pologne une armée; mais au lieu d'être de trente-six mille hommes. nombre prescrit par les loix, elle n'était pas de dix-huit mille. Non feulement elle était mal payée & mal armée; mais fes Généraux ne favaient encore quel parti prendre.

La ressource du Roi était d'ordonner à la Noblesse de le fuivre; mais il n'ofait s'exposer à un refus qui eut trop découvert, & par confé-

quent augmenté fa faiblesse.

Dans cet état de trouble & d'incertitude, tous les Palatinats du Roïaume demandaient au Roi une Diéte: de même qu'en Angleterre dans les tems difficiles, tous les Corps de l'Etat préfentent des adresses au Roi, pour le prier de convoquer un Parlement. Auguste avait plus befoin d'une armée que d'une Diéte, où les actions des Rois font pefées. Il falut bien cependant qu'il la convoquât, pour ne point aigrir la nation fans retour. Elle fut donc indiquée à Varsovie pour le 2, de Décembre de l'année 1701. Il s'aperçut bientôt que Charles XII. avait pour le moins autant de pouvoir que lui dans cette affemblée. Ceux qui tenaient pour les Sapieha, les Lubonirsky & leurs amis, le Palatin Leczinsky, Tréforier de la Couronne, & furtout, les partifans des Princes Sobiesky, étaient tous

fecrétement attachés au Roi de Suéde.

Le plus considérable de ses partisans, & le plus dangereux ennemi qu'eût le Roi de Pologne, était le Cardinal Radjousky, Archevêque de Gnesne, Primat du Rosaume, & Président de la Diéte. G'était un homme plein d'artifice & d'obscurités dans sa conduite, entiérement gouverné par une femme ambitieuse, que les Suédois apellaient Madame la Cardinale, laquelle ne cessait de le pousser à l'intrigue & à la faction. Le Roi Jean Sobiesky , Prédécesseur d'Auguite, l'avait d'abord fait Eveque de Warmie, & Vice-Chancelier du Kojaume. Radiousky n'étant encore qu'Eveque, obtint le Cardinalat par la faveur du meme Koi. Cette dignité lui ouvrit bientôt le chemin à celle de Primat ; ainsi réunitiant dans fa personne tout ce qui impose aux hommes, il était en état d'entreprendre beaucoup impunément.

Il essaya son crédit après la mort de Jean, pour mettre le Prince Jacques Sobiesky fur le Trône ; mais le torrent de la haine qu'on portait au pére, tout grand-homme qu'il était, en écarta le fils. Le Cardinal Primat se joignit alors à l'Abbé de Polignac, Ambassadeur de France, pour donner la Couronne au Prince de Conti, qui en effet fut élu. Mais l'argent & les troupes de Saxe triomphèrent de ses négociations. Il se laissa enfin entrainer au parti qui couronna l'Electeur de Saxe, & attendit avec patience l'occasion de mettre la division entre la nation & ce nouveau Roi.

Les victoires de Charles XII. protecteur du Prince. Prince Jacques Sobiesky, la guerre civile de Lithuanie, le foulévement général de tous les eprits contre le Roi Angufe, firent croire au Cardinal Primar, que le tems était arrivé, où il pourrait renvoyer Angufe en Sokte, & rouvir au fils du Roi Jazu le chemin du Trône. Ce Prince autrefois l'objet innocent de la haine des Polonais, commençait à devenir leurs délices, depuis que le Roi Angufé était hai ; mais il n'ofait conceorir alors l'ide d'une fi grande révolution, & cependant le Cardinal en jettait insensiblement les fondemens.

D'abord il fembla vouloir réconcilier le Roi Il joint avec la République. Il envoya des lettres circu-fes arlaires, dictées en aparence par l'esprit de concorde & par la charité ; piéges uses & connus , trigues mais où les hommes font toujours pris. Il écrivit d'un au Roi de Suéde une lettre touchante, le con- Archejurant, au nom de celui que tous les Chrètiens véque, adorent également, de donner la paix à la Pologne & à fon Roi. Charles XII. répondit aux intentions du Cardinal plus qu'à fes paroles. Cependant il restait dans le Grand-Duché de Lithuanie avec fon armée victorieuse, déclarant qu'il ne voulait point troubler la Diéte; qu'il faisait la guerre à Auguste & aux Saxons, non aux Polonais; & que loin d'attaquer la République, il venait la tirer d'opression. Ces lettres & ces réponses étaient pour le public. Des émissaires qui allaient & venaient continuellement de la part du Cardinal au Comte Piper, & des affemblées secrétes chez ce Prélat, étaient les ressorts qui faifaient mouvoir la Diéte : elle proposa d'en-

voyer

vover une Ambaffade à Charles XII. & demanda unanimément au Roi, qu'il n'apellat plus les Moscovites fur les frontières, & qu'il renvoyat

fes troupes Saxonnes.

La mauvaise fortune d'Auguste avait déja fait ce que la Diéte exigeait de lui. La ligue conclue fecrétement à Birzen avec le Moscovite était devenue aussi inutile, qu'elle avait paru d'abord formidable. Il était bien éloigné de pouvoir envoyer au Czar les cinquante mille Allemands qu'il avait promis de faire lever dans l'Empire. Le Czar même, dangereux voisin de la Pologne, ne se pressait pas de secourir alors de toutes ses forces un Roïaume divisé, dont il espérait recueillir quelques dépouilles. Il se contenta d'envoyer dans la Lithuanie vingt mille Moscovites, qui y firent plus de mal que les Suédois, fuyant par-tout devant le vainqueur, & ravageant les terres des Polonais, jusqu'à-ce que pourfuivis par les Généraux Suédois, & ne trouvant plus rien à piller, ils s'en retournèrent par troupes dans leurs pais. A l'égard des débris de l'armée Saxonne battue à Riga, le Roi Auguste les envoya hiverner, & se recruter en Saxe, afin que ce facrifice, tout forcé qu'il était, pût ramener à lui la nation Polonaife irritée.

Alors la guerre se changea en intrigues. La Diéte était partagée en presque autant de factions, qu'il y avait de Palatins. Un jour les intérêts du Roi Auguste y dominaient ; le lendemain ils y étaient proferits. Tout le monde criait pour la liberté & la justice; mais on ne favait point

point ce que c'était que d'être libre & juste. Le tems fe perdait à cabaler en secret, & à haranguer en public. La Diéte ne favait nl ce qu'elle voulait, ni ce qu'elle devait faire. Les grandes compagnies n'ont presque jamais pris de bons confeils dans les troubles civils, parce que les factieux y font hardis, & que les gens de bien y font timides pour l'ordinaire. La Diéte se sépara en tumulte le 17. Fevrier de l'année 1702. après trois mois de cabales & d'irréfolutions. Les Sénateurs, qui font les Palatins & les Evèques, rellèrent dans Varsovie. Le Sénat de Pologne a le droit de faire provisionellement des loix, que rarement les Diétes infirment ; ce Corps moins nombreux, accoutumé aux affaires, fus bien moins tumultueux, & décida plus vite.

Ils arretèrent qu'on enverrait au Roi de Suéde l'Ambaifade propofée dans la Diéte, que la Pofpolite monterait à cheval, & se tiendrait prête à tout événement : ils firent plusieurs réglemens pour apaifer les troubles de Lithuanie, & plus encore pour diminuer l'autorité de leur Roi, quoique moins à craindre que celle de Charles.

Auguste aima mieux alors recevoir des loix du- Il refures de son vainqueur, que de ses sujets. Il se se de détermina à demander la paix au Roi de Suéde, voir la & voulut entamer avee lui un traité fecret. Il du Mafalait cacher cette démarche au Sénat, qu'il re-réchal gardait comme un ennemi envore plus intraita- de Sable. L'affaire était délicate ; il s'en reposa fur la se. Comtesse de Konigsmark, Suédoise d'une grande naissance, à laquelle il était alors attaché. C'est elle dont le frére est connu par fa mort malheu-

reuse, & dont le fils a commandé les armées en France avec tant de fucces & de gloire. Cette femme célèbre dans le monde par son esprit & par sa beauté, était plus capable qu'aucun Ministre de faire réussir une négociation. De plus, comme elle avait du bien dans les Etats de Charles XII. & qu'elle avait été longtems à fa Cour, elle avait un prétexte plaufible d'aller trouver ce Prince. Elle vint donc au camp des Suédois en Lithuanie, & s'adreffa d'abord au Comte Piper, qui lui promit trop legérement une audience de son Maître. La Comtesse, parmi les perfections qui la rendaient une des plus aimables personnes de l'Europe, avait le talent singulier de parler les langues de plusieurs païs qu'elle n'avait jamais vûs, avec autant de délicatesse que si elle v était née ; elle s'amufait même quelquefois à faire des vers Français, qu'on eût pris pour être. d'une personne née à Versailles. Elle en compofa pour Charles XII. que l'Histoire ne doit point omettre. Elle introduisait les Dieux de la fable, qui tous louaient les différentes vertus de Charles. La pièce finisfait ainsi:

Enfin, chacun des Dieux discourant à sa gloire, Le plaçait par avance au Temple de Mémoire; Mais Venus ni Bacchus n'en dirent pas un mot.

Tant d'esprit & d'agrémens étaient perdus auprès d'un homme tel que le Roi de Suéde. Il resusa constamment de la voir. Elle prit le parti de se trouver sur son chemin, dans les fréquentes quentes promenades qu'il faifait à cheval. Effectivement elle le rencontra un jour dans un fentier fort étroit : elle descendit de carosse, dès qu'elle l'aperçut. Le Roi la falua, fans lui dire un feul mot, tourna la bride de fon cheval, & s'en retourna dans l'instant ; de forte que la Comtesse de Konigsmark ne remporta de son voyage que la fatisfaction de pouvoir croire que le Roi de Suéde ne redoutait qu'elle.

Il falut alors que le Roi de Pologne se jettât dans les bras du Sénat. Il lui fit deux propositions par le Palatin de Mariembourg : l'une ; qu'on lui laissat la disposition de l'armée de la République, à laquelle il payerait de ses propres deniers deux quartiers d'avance : l'autre, qu'on lui permit de faire revenir en Pologne douze mille Saxons. Le Cardinal Primat fit une réponfe aussi dure qu'était le refus du Roi de Suéde. Il dit au Palatin de Mariembourg; au nom de l'affemblée, ... qu'on avait réfolu d'envoyer à Charles XIL: une Ambaffade , & " qu'il ne lui confeillait pas de faire venir les Chairman The Comme

Le Roi dans cette extrémité voulut au moins. conserver les aparences de l'autorité Royale. Un de ses Chambellans alla de sa partitrouver Charles, pour favoir de lui, où, & comment Sa Majesté Suédoise voudrait recevoir l'Ambassade du Roi fon Maître & de la République. On avait oublié malheureusement de demander un paffeport aux Suédois pour ce Chambellan. Le Roi de Suéde le fit mettre en prison, au-lieu de lui donner audience, en difant, qu'il comp-

tait

tait recevoir une Ambaffade de la République;

& rien du Roi Auguste.

Alors Charles avant laissé derrière lui des garnisons dans quelques villes de Lithuanie. s'avanca au-dela de Grodno, ville connué en Europe par les Diétes qui s'y tiennent, mais mal

bâtie, & plus mal fortifiée.

A quelques milles par-delà Grodno, il renconrois u tra l'Ambaffade de la République : elle était comne Am-bassade posée de cinq Sénateurs ; ils voulurent d'abord Polo- faire régler un cérémoniel, que le Roi ne connaife, naiffait guères; ils demandèrent qu'on traitat la République de Sérénissime, qu'on envoyat au devant d'eux les caroffes du Roi & des Sénateurs. On leur répondit, que la République ferait appellée Illustre, & non Sérénissime, que le Roi ne se fervait jamais de caroiles; qu'il avait auprès de hui beaucoup d'Officiers & point de Sénateurs; qu'on leur enverrait un Lieutenant-Général, & qu'ils arriveraient fur leurs propres chevaux.

Charles XII. les recut dans fa tente, avec quelque apareil d'une pompe militaire ; leurs discours furent pleins de ménagemens & d'obscurités. On remarquait, qu'ils praignaient Charlet XII. qu'ils n'almaient pas Auguste; mais qu'ils étaient honteux d'oter par l'ordre d'un étranger la Couronre au Roi qu'ils avaient élu. Rien ne fe conclut, & Charles XII. leur fit comprendre enfin qu'il

conclurrait dans Variovie.

Sa marche fut précédée par un manifeste, dont le Cardinal & son parti inondèrent la Pologne en huit jours. Charles par cet écrit invituit tous les Polonais à joindre leur vengeance à la fienne, & prétendait leur faire voir que leurs intérêts & les fiens étaient les mêmes. Ils étaient cependant bien différens p mais le manifeite, , foutenn par un grand parti, par le trouble du Sénat, & par l'aproche du Conquérant, fit de très-fortes impressions. Il faiut reconnaître Charles pour protecteur, puisqu'il voulait l'ètre, & qu'on était encore trop heureux qu'il se contenità de ce titre.

Les Sénateurs contraires à Auguste, publièrent hautement l'écrit fous ses yeux mêmes. Le peu qui lui étaient attachés, demeurèrent dans le silence. Enfin, quand on aprit, que Charles avançait à grandes journées, tous fe préparèrent en confusion à partir : le Cardinal quitta Varsovie des premiers : la plupart précipitèrent leur fuite : les uns pour aller attendre dans leurs terres le dénouement de cette affaire; les autres pour aller foulever leurs amis. Il ne demeura auprès du Roi que l'Ambassadeur de l'Empereur, celui du Czar, le Nonce du Pape, & quelques Evêques & Palatins liés à fa fortune. Il falait fuir, & on n'avait encore rien décidé en sa faveur. Il se hâta, avant de partir, de tenir un Conseil avec ce petit nombre de Sénateurs, qui représentaient encore le Sénat. Quelque zelés qu'ils fuffent pour son service, ils étaient Polonais: ils avaient tous concu une si grande aversion pour les troupes Saxonnes, qu'ils n'oferent pas lui accorder la liberté d'en faire venir au-delà de fix mille pour sa défense; encore votèrent-ils que ces six mille hommes feraient commandés par le grand %.

néral

néral de la Pologne, & renvoïés immédiatement après la paix. Quant aux armées de la République, ils lui en laissèrent la disposition.

Il fe rend maître deVarfovie.

Après ce réfultat le Roi quitta Varsovie, trop faible contre ses ennemis, & peu fatisfait de fon parti mème. Il fit auffi-tôt publier fes univerfaux pour affembler la Pospolite & les armées. qui n'étaient guère que de vains noms: il n'y avait rien à espérer en Lithuanie où étaient les Suédois. L'armée de Pologne, réduite à peu de troupes, manquait d'armes, de provisions & de bonne volonté. La plus grande partie de la Noblesse intimidée, irrésolue, ou mal disposée, demeura dans ses terres. En vain le Roi, autorifé par les loix de l'Etat, ordonne, fur peine de la vie, à tous les Gentilshommes de monter à cheval, & de le fuivre; il commençait à devenir problématique, si on devait lui obéir. Sa grande reffource était dans les troupes de son Electorat, où la forme du Gouvernement entiérement absolue ne lui laissait pas craindre une desobéiffance. Il avait déja mandé secrétement douze mille Saxons, qui s'avançaient avec précipitation. Il en faisait encore revenir huit mille, qu'il avait promis à l'Empereur dans la guerre de l'Empire contre la France, & qu'il fut obligé de rapeller, par la nécesfité où il était réduit. Introduire tant de Saxons en Pologne, c'était révolter contre lui tous les ciprits. & violer la loi faite par fon parti meme, qui ne lui en permettait que six mille; mais il savait bien, que s'il était vainqueur, on n'oferait pas fe plaindre, & que s'il était vaincu, on ne lui pardonnerait

donnerait pas d'avoir même amené les six mille hommes. Pendant que ces foldats arrivaient par troupes, & qu'il allait de Palatinat en Palatinat rassembler la Noblesse qui lui était attachée, le Roi de Suéde arriva enfin devant Varsovie le 5. Mai 1702. A la premiére sommation les portes lui furent ouvertes. Il renvoya la garnison Polonaise, congédia la garde bourgeoile, établit des corps de gardes par - tout, & ordonna · aux habitans de venir remettre toutes leurs armes; mais content de les defarmer, & ne voulant pas les aigrir, il n'exigea d'eux qu'une contribution de cent mille francs. Le Roi Auguste assemblait alors ses forces à Cracovie: il fut bien furpris d'y voir arriver le Cardinal Primat. Cet homme prétendait peutêtre garder jusqu'au bout la décence de son caractère, & chasser son Roi avec des déhors respectueux; il lui fit entendre que le Roi de Suéde paraissait disposé à un accommodement raifonnable, & demanda humblement la permifsion d'aller le trouver. Le Roi Auguste accorda ce qu'il ne pouvait refuser, c'est à dire, la liberté de lui nuire.

Le Cardinal Primat courut incontinent voir le Roi de Suéde, auquel il n'avait point encore ofé se présenter. Il vit ce Prince à Praag, près de Varfovie; mais fans les cérémonies dont on avait ufé avec les Ambaffadeurs de la République. Il trouva ce Conquérant vetu d'un habit de gros drap bleu, avec des boutons de cuivre doré, de grosses bottes, des gants de buille, qui lui venaient jufqu'au coude, dans H. de Ch. XII. Liv. II.

une chambre sans tapisferie, où éraient le Duc de Holttein son beau-frère, le Comte Piper son premier Ministre, & plusieurs Officiers Généraux. Le Roi avança quelques pas au devant du Cardinal; ils eurent ensemble debout une conférence d'un quarc-d'heure, que Charles final en disant tout haut: Je ne domerai point la paix aux Polonais, qui'ils n'ayent élle un autre Roi. Le Cardinal, qui s'attendait à cette déclaration, la fit savoir aussi televation de l'attendait à cette déclaration, la fit savoir aussi televation de l'attendait à cette déclaration, la fit savoir aussi televation de l'attendait à cette déclaration, se si même tems de la nécessité où Pon était de complaire au vainqueur.

A cette nouvelle le Roi de Pologne vit bien qu'il flait pertre ou conferver son Trône par une bataille. Il épuifa ses ressources pour cette grande décisson. Toutes ses troupes Saxonueres des fent attrivées des frontières de Saxes la Nobles se de la Palatinat de Cracovie, où il était enco-re, venait en foule lui offit ses services. Il encourageait hui-même chacun de ces Gentishommes à se souvenir de leurs fermens: ils lui promirent de verser pour lui jusqu'à la demiére goute de leur sang. Fortisé de leurs secours, de des troupes qui portaient le nom de l'armée de la Couronne, il alla pour la premiére sois chercher en personne le Roi de Suéde. Il le trouva bientôt qui s'avançait hui-même vers Cracovie.

11 dé Les deux Rois parurent en préfence le 13. faite Juillet de cette année 1702. dans une valte Roi Jages plaine auprès de Cliffau, entre Varfovie & fac, cracovie. Angufte avait près de vingt-quatre mille hommes. Charles XII. n'en avait que

dou-

douze mille. Le combat commença par des décharges d'artillerie. A la première volée, qui fut tirée par les Saxons, le Duc de Holftein qui commandait la Cavalerie Suédoife, jeune Prince plein de courage & de vertu, reçut un coup de canon dans les reins. Le Roi demanda s'il était mort, on lui dit que oui; il ne répondit rien : quelques larmes tombèrent de fes yeux: il se cacha un moment le visage avec les mains; puis tout-à-coup pouffant fon cheval à toute bride, il s'élança au milieu des ennemis, à la tête de ses gardes.

Le Roi de Pologne fit tout ce qu'on devait attendre d'un Prince qui combattait pour sa Couronne. Il ramena lui-même trois fois ses troupes à la charge; mais il ne combattait qu'avec ses Saxons; les Polonais qui formaient son aîle droite s'enfuirent tous des le commencement de la bataille, les uns par terreur, les autres par mauvaise volonté. L'ascendant de Charles XII. l'emporta. Il gagna une victoire complette. Le Camp ennemi, les Drapeaux, l'Artillerie, la Caifse militaire d'Auguste lui demeurèrent. Il ne s'arrêta pas fur le champ de bataille, & marcha droit à Cracovie, poursuivant le Roi de Pologne, qui fuyait devant lui.

Les Bourgeois de Cracovie furent affez hardis pour fermer leurs portes au vainqueur. Il les fit rompre; la garnison n'osa tirer un seul coup, on la chaffa à coups de fouet & de canne jusques dans le château, où le Roi entra avec elle. Un seul Officier d'artillerie ofant se préparer à mettre le fen à un canon, Charles

court à lui & lui arrache la méche: le Conmandant se jette aux genoux du Roi. Trois Régimens Suédois furent logés à discrétion chez les citoiens, & la ville taxée à une contribution de cent mille rifdales. Le Comte de Steinbock fait Gouverneur de la ville, ayant oui dire, qu'on avait caché des tréfors dans les tombeaux des Rois de Pologne, qui font à Cracovie dans l'églife St. Nicolas, les fit ouvrir ; on n'v trouva que des ornemens d'or & d'argent, qui apartenaient aux églifes; on en prit une partie, & Charles XII. envoya meme un calice d'or à une églife de Suéde, ce qui aurait foulevé contre lui les Polonais Catholiques, fi quelque chose avait pu prévaloir contre la terreur de fes armes.

Il fortait de Cracovie bien réfolu de pourfuivre le Roi Auguile fans relache. A quelques mil-Charles les de la ville, fon cheval s'abattit, & lui fracassa la cuisse. Il falut le reporter à Cracovie, où il demeura au lit fix femaines entre les mains des Chirurgiens. Cet accident donna à Auguste le loisir de respirer. Il fit aussi-tôt répandre dans la Pologne & dans l'Empire, que Charles XII. était mort de fa chûte. Cette fausse nouvelle crue quelque tems, jetta tous les esprits dans l'étonnement & dans l'incertitude. Dans ce petit intervalle il affemble à Mariembourg, puis à Lublin, tous les Ordres du Roiaume déia convoqués à Sendomir. La foule y fut grande: peu de Palatinats refuserent d'y envoyer. Il regagna presque tous les esprits par des largelles, par des promettes, & par cette atfabilité néces.

## ROI DE SUEDE. LIVRE II.

nécessaire aux Rois absolus pour se faire aimer, & aux Rois électifs pour se maintenir. La Diéte fut bientôt détrompée de la famile nouvelle de la mort du Roi de Suéde; mais le mouvement était déja donné à ce grand corps : il se laità emporter à l'impulsion qu'il avait reçue: tous les membres jurérent de demeurer fideles à leur Souverain; tant les compagnies font fujettes aux variations. Le Cardinal Primat luimême affectant encore d'etre attaché au Roi Auguste, vint à la Diéte de Lublin : il y baifa la main au Roi, & ne refusa point de prêter le ferment comme les autres. Ce ferment confiftait à jurer que l'on n'avait rien entrepris, & qu'on n'entreprendrait rien contre Auguste. Le Roi dispensa le Cardinal de la première partie du ferment, & le Prélat jura le reste en rougissant. Le réfultat de cette Diéte fut que la République de Pologne entretiendrait une armée de cinquante mille hommes à ses dépens pour le fervice de fon Souverain; qu'on donnerait fix femaines aux Suédois pour déclarer s'ils voulaient la paix ou la guerre, & pareil terme aux Princes de Sapieha, les premiers auteurs des troubles de Lithuanie, pour venir demander pardon au Roi de Pologne.

Mais durant ces déliberations Charles XII. Il omi guéri de fa bleifure, renverfait tout devant lui, déroi-Toujours ferme dans le dessein de forcer les ne le Polonais à détronce cux-mèmes leur Roi, il fit Angust; convoquer par les intrigues du Cardinal Primat une nouvelle assemblée à Varsovie pour l'oposer à celle de Lublin. Ses Généraux lui

H 3 re-

repréfentaient que cette affaire pourrait encore avoir des longueurs, & s'évanoûrt dans les délais : que pendant ce tems les Mofcovites s'aquerifiliaient tous les jours contre les troupes qu'il avait laiffées en Livonie & en Ingrie : que les combars qui fe donnaient fouvent dans ces provinces entre les Suédois & les Rufles, n'étaient pas toujours à l'avantage des premiers & qu'enfin fa préfence y ferait peut-étre bientér nécefiaire. Charles autili inébranlable dans fes projets, que vif dans les actions, leur répondit : "Quand je devrais retter ici cinquante "ans, je n'en fortriar jouit que je n'aye dé-

" troné le Roi de Pologne. "

Il laissa l'assemblée de Varsovie combattre par des discours & par des écrits celle de Lublin, & chercher de quoi justifier ses procédés dans les loix du Roïaume: loix toujours équivoques, que chaque parti interpréte à fon gré, & que le fuccès feul rend incontestables. Pour lui, ayant augmenté ses troupes victorieuses de six mille hommes de Cavalerie, & de huit mille d'Infanterie, qu'il reçut de Suéde, il marcha contre les reftes de l'armée Saxonne, qu'il avait battue à Cliffau, & qui avait eu le tems de fe rallier & de se groffir pendant que sa chûte de cheval l'avait retenu au lit. Cette armée évitait ses aproches, & se retirait vers la Prusse au Nord-Ouest de Varsovie. La rivière de Bug était entre lui & les ennemis. Charles passa à la nage à la tête de sa Cavalerie : l'Infanterie alla chercher un gué au-desfus. On arrive aux Saxons le premier de Mai 1703, dans un lieu

nommé Pultesk. Le Général Stenau les comman- u déduit au nombre d'environ dix mille. Le Roi de fait en-Suéde dans la marche precipitée n'en avait pas cor les amené davantage, fût qu'un moindre nombre Surone, lui fuffifait. La terreur de fes armes était fi

grande, que la moitié de l'armée Saxonne s'enhit à fon aproche fans rendre de combat. Le Général Stemat fit ferme un moment avec deux régimens: le moment d'après il fut lui-même entraîné dans la fuite générale de fon armée, qui fe dispersa avant d'être vaincue. Les Suédois ne firent pas mille prisonniers, & ne tuèrent pas fix cens hommes, ayant plus de pci-

ne à les yoursuivre, qu'à les défaire.

Auguste, à qui il ne restait plus que les débris de fes Saxons battus de tous côtés, fe retira en hate dans 'Thorn, vieille ville de la Prusse Roialé, sur la Vistule, laquelle est sous la protection des Polonais. Charles fe disposa ausli-tôt à l'assiéger. Le Roi de Pologne, qui ne s'y crut pas en fureté, se retira & courut dans tous les endroits de la Pologne, où il pouvait raffembler encore quelques foldats, & où les courfes des Suédois n'avaient point pénétré. Cependant Charles dans tant de marches si vives : traversant des rivières à la nage, & courant avec son Infanterie montée en croupe derriére ses Cavaliers, n'avait pu amener de canon devant Thorn. Il lui falut attendre, qu'il lui en vint de Suéde par mer.

En attendant il se posta à quelques milles de la ville: il s'avançait souvent trop près des renparts pour la reconnaître. L'habit simple qu'il H 4

portait toujours, lui était dans ces dangereuses promenades d'une utilité à laquelle il n'avait jamais penfé: il l'empechait d'être remarqué & d'etre choisi par les ennemis, qui eussent tiré à fa personne. Un jour s'étant avancé fort près avec un de ses Généraux nommé Lieven, qui était vétu d'un habit \*) blen galonné d'or, il craignit que ce Général ne fût trop aperçu ; il hui ordonna de se mettre derriére lui, par un mouvement de cette magnanimité qui lui était si naturelle, que même il ne faisait pas réflexion, qu'il exposait sa vie à un danger manifeste pour fauver celle de son sujet. Lieven connaidant trop tard fa faute d'avoir mis un habit remarquable, qui exposait aussi ceux qui étaient auprès de lui, & craignant également pour le Roi, en quelque place qu'il fut, hésitait s'il devait obéir: dans le moment que durait cette contestation, le Roi le prend par le bras, se met devant lui & le couvre; au même instant une volée de canon qui venait en flanc, renverse le Général mort sur la place même que le Roi quittait à peine. La mort de cet homme tué précifément au lieu de lui, & parce qu'il l'avait voulu fauver, ne contribua pas peu à l'affermir dans l'opinion où il fut toute sa vie d'une prédestination absolue, & lui fit croire que sa destinée, qui le conservait si singuliérement, le réservait à l'exécution des plus grandes choses.

Tout

\*) On avait dans les premières éditions donné un tré que l'habit était bles; habit d'écarlate à cet Off- qu'on a corrigé cette fau; fier; mais le Chapelain te,

121

Tout lui réuffiifait, & fes négociations & fes armes étaient également heureufes. Il était come préfent dans toute la Pologne, car fon grand-Maréchal Reubild était au cœur de cet Eta avec un grand corps d'armée. Près de trente mille Suédois fous divers Généraux, répandus un Nord & à l'Orient fur les frontières de la Mofeovie, arrêtaient les efforts de tout l'Empire des Rufles, & Churler était à l'Occident, à l'autre bout de la Pologne, à la tête de l'êtite l'autre bout de la Pologne, à la tête de l'êtite

de ses troupes.

Le Roi de Dannemark lié par le traité de Travendal, que son impuissance l'empêchait de rompre, demeurait dans le filence. Ce Monarque plein de prudence n'ofait faire éclater fon dépit de voir le Roi de Suéde si près de ses Etats. Plus loin en tirant vers le Sud-Ouest, entre les fleuves de l'Elbe & du Wefer, le Duché de Brême, dernier territoire des anciennes conquêtes de la Suéde, rempli de fortes garnisons, ouvrait encore à ce Conquérant les portes de la Saxe & de l'Empire. Ainsi depuis l'Océan Germanique jusqu'affez près de l'embouchure du Boristhène, ce qui fait la largeur de l'Europe, & jusqu'aux portes de Moscow, tout était dans la confternation & dans l'attente d'une révolution entiére. Ses vaisseaux maîtres de la Mer Baltique, étaient emploiés à transporter dans fon païs les prifonniers faits en Pologne. Suéde tranquile au milieu de ces grands mouvemens goûtait une paix profonde, & jouissait de la gloire de fon Roi fans en porter le poids ; puisque ces troupes victorieuses étaient payées

& entretenues aux dépens des vaincus.

\*\*Prant Dans ce filence général du Nord devant les conne armes de Charles XII. la ville de Dantzik ofa

les vul- lui déplaire. Quatorze frégates & quarante vaifseaux de transport amenaient au Roi un renfort de six mille hommes, avec du canon & des munitions, pour achever le siège de Thorn. Il falait que ce fecours remontat la Vistule. A l'embouchure de ce fleuve est Dantzik, ville riche & libre, qui jouit avec Thorn & Elbing des mêmes privilèges en Pologne, que les villes Impériales ont dans l'Allemagne. Sa liberté a été attaquée tour-à-tour par les Danois, la Suéde & quelques Princes Allemands, & elle ne l'a confervée que par la jalousie qu'ont ces Puissances les unes des autres. Le Comte de Stembock un des Généraux Suédois affembla le Magistrat de la part du Roi, demanda le paffage pour les troupes, & quelques munitions. Le Magistrat, par une imprudence ordinaire à ceux qui traitent avec plus forts qu'eux, n'ofa ni le refuser, ni lui accorder nettement ses demandes. Le Général Steinbock se fit donner de force plus qu'il n'avait demandé: on exigea même de la ville une contribution de cent mille écus, par laquelle elle paya son refus imprudent. Enfin les troupes de renfort, le canon & les munitions étant arrivés devant Thorn, on commença le siège le 22 Septembre.

Robel Gouverneur de la place, la défendit un mois avec cinq mille hommes de garnifon. Au bout de ce tems, il fut forcé de se rendre à discrétion. La garnison sur faite prisonnière de guerre, & envoyée en Suéde. Robel fut préfente détarné au Roi. Ce Prince qui ne perdait jamais une occation d'honorre le mérite dans lés eunemis, lui donna une épée de fa main, luifit un préfent confidérable en argent, & le renvoia fur fa parole. Mais la ville petite & panve fut condamnée à payer quarante mille écus,

contribution excessive pour elle.

Elbing batie fur un bras de la Viftule, fondée par les Chevaliers Teutons & annexée auffi à la Pologne, ne profita pas de la faute des Dantzikois; elle balança trop à donner passage aux troupes Suédoifes. Elle en fut plus févérement punie que Dantzik. Charles y entra le de Décembre à la tête de quatre mille hommes la bayonnette au bout du fufil. Les habitans épouvantés se jettèrent à genoux dans les rues , & lui demanderent miféricorde. Il les fit tous defarmer, logea fes foldats chez les bourgeois: ensuite ayant mandé le Magistrat, il exieca le jour même une contribution de deux cens loixante mille écus; il y avait dans la ville deux cens piéces de canon & quatre cens milliers de poudre qu'il faisit. Une bataille gagnée ne lui eut pas valu de si grands avantages. Tous ces fuccès étaient les avant-coureurs du détrônement du Roi Auguste.

A peine le Cardinal avait juré à fon Roi de 00 déne rien entreprendre contre lui, qu'il s'était elare rendu à l'Aliémblée de Varfovie, toujours fous trale prétexte de la paix. Il arriva ne parlant que du de de concorde & gl'obédifance, mais accompagné la Coude foldats levés dans fes terres. Enfin, il leva romns

le masque, & le 14. Février 1704. il déclara au nom de l'Ailemblée, Auguste Electeur de Saxe, inhabile à porter la Couronne de Pologne. On v prononça d'une commune voix que le Trône était vacant. La volonté du Roi de Suéde, & par conféquent celle de cette Diéte, était de donner au Prince Jacques Sobiesky le Trône du Roi Jean son pére. Jacques Sobiesky était alors à Breslau en Silésie, attendant avec impatience la Couronne qu'avait portée son pére. Il était un jour à la chaite, à quelques lieues de Breslau, avec le Prince Confiantin l'un de ses fréres: trente Cavaliers Saxons envoyés fecrétement par le Koi Auguste, fortent tout-à-coup d'un bois voisin, entourent les deux Princes & les enlévent fans réliftance. On avait préparé des chevaux de relais, fur lesquels ils furent fur le champ conduits à Leipfick, où l'on les enferma étroitement. Ce coup dérangea les mesures de Charles, du Cardinal & de l'Assemblée de Varsovie.

La fortune, qui fe joue des têtes couronnées, mit presque dans le même tems le Roi Auguste sur le point d'être pris lui-même. Il était à table, à trois lieues de Cracovie, se repofant fur une garde avancée, & postée à quelque distance, lorsque le Général Renchild parut fubitement après avoir enlevé cette garde. Le Roi de Pologne n'eut que le tems de monter à cheval lui onziéme. Le Général Renchild le poursuivit pendant quatre jours, prèt de le faisir à tout moment. Le Roi fuit jusqu'à Sendomir: le Général Suédois l'y fuivit encore;

#### ROI DE SUEDE. LIVRE II.

& ce ne fut que par un bonheur singulier que ce Prince échapa.

Pendant tout ce tems le parti du Roi Auguste. traitait celui du Cardinal, & en était traité réciproquement, de traitre à la patrie. L'armée de la couronne était partagée entre les deux factions. Auguste forcé enfin d'accepter le sécours Moscovite, se repentit de n'y avoir pas eu recours anez tôt. Il courait tantôt en Saxe, où ses renources étaient épuifées; tantôt il retournait en Pologne, où l'on n'ofait le fervir. D'un autre côté le Roi de Suéde victorieux & tran-

quile régnait en effet en Pologne.

Le Comte Piper, qui avait dans l'esprit autant de politique, que son Maître avait de grandeur dans le tien, proposa alors à Charles XII. de prendre pour lui-même la Couronne de Pologne. Il lui représentait combien l'exécution en était facile avec une armée victorieuse, & un parti puissant dans le cœur d'un Roïaume qui lui était déja foumis. Il le tentait par le titre de Défenseur de la Religion Evangélique, nom qui flatait l'ambition de Charles. Il était aife, disaitil, de faire en Pologne ce que Gustave Vasa avait fait en Suéde, d'y établir le Luthéranisme, & de rompre les chaînes du peuple, esclave de la Noblesse & du Clergé. Charles fut tenté un moment; mais la gloire était fon idole. Il lui facrifia fon intérêt, & le plaisir qu'il cût eu d'enlever la Pologne au Pape. Il dit au Comte Piper, qu'il était plus flaté de donner que de gagner des Roiaumes: il ajouta en fouriant: Vous étiez fait pour être le Ministre d'un Prince Italien.

Le . Charles était encore auprès de Thorn, dans Prisse cette partié de la Pruiß Rouale qui apartient à la dies- Pologne; il portait de-là fa vue fur ce qui fo sobier- passait à Varsovie, & tenait en respect les Puißby re- lances voilines. Le Prince Aléxandre, firère des fuß le deux Sobieshy enlevés en Siléte, vint lui demanrione, der vençaence. Charles la lui promit d'autant promit d'autant des des la lui promit d'autant de de la lui promit d'autant d'autant de de la lui promit d'autant d'autant de de la lui promit d'autant de de la lui promit d'autant de d'autant d'autant d'autant de d'autant d'autan

plus qu'il la croyait aise, & qu'il se vengeait lui-même. Mais impatient de donner un Roi à la Pologne, il proposa au Prince Alexandre de monter sur le Trône, dont la fortune s'opiniâtrait à écarter son frère. Il ne s'attendait pas à un refus. Le Prince Aléxandre lui déclara, que rien ne pourrait jamais l'engager à profiter du malheur de son ainé. Le Roi de Suéde, le Comte Piper, tous ses amis, & surtout le jeune Palatin de Posnanie, Stanislas Leczinsky, le presserent d'accepter la Couronne. Il fut inébranlable: les Princes voifins aprirent avec étonnement ce refus inoui. & ne favaient lequel ils devaient admirer davantage, ou un Roi de Suéde qui à l'age de vingt-deux ans donnait la Couronne de Pologne, ou le Prince Alexandre qui la refufait.

Fin du second Livre.



HISTOL

## HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

# LIVRE TROISIEME.

ARGUMENT.

Stanillas Leczinsky élu Roi de Pologne: mors du Cardinal Primai: belle retraite du Ghié-ral Schulembourg: exploits du Cars' fondation de Petersbourg: bataille de Frawenflad: Charles entre eu Saxe: Paix é Alexanflad: Augulte abdique la Couronne, E la céde à Stanillas. Le Genéral Patkul, Plein-potentiaire du Carr, el voué E écartelé. Charles reçoit en Saxe des Ambalfadeurs de tous les Princes; il va feul à Dréfde voir Augulte avant de partir.

L E jeune Stanislas Leczinsky était alors Dé-Sanisputé de l'Affemblée de Varsovie pour aller las fais H. de Ch. XII. Liv. III.

rendre compte au Roi de Suéde de plusieurs différens furvenus dans le tems de l'enlévement du Prince Jacques. Stanislas avait une phisionomie heureuse, pleine de hardiesie & de douceur, avec un air de probité & de franchife, qui de tous les avantages extérieurs, est fans doute le plus grand, & qui donne plus de poids aux paroles, que l'éloquence même. La fagesse avec laquelle il parla du Roi Auguste, de l'Assemblée, du Cardinal Primat, & des intérêts différens qui divifaient la Pologne, frapa Charles. Le Roi Stanislas m'a fait l'honneur de me raconter, qu'il dit en Latin au Roi de Suéde: Comment pourrons-nous faire une élection, si les deux Princes Jacques & Constantin Sobieski font captifs? & que Charles lui répondit : Comment delivrera-t-on la République, si on ne fait pas une élection? Cette conversation fut l'unique brigue qui mit Stanislas fur le Trône. Charles prolongea exprès la conférence, pour mieux fonder le génie du jeune Député. Après l'audience il dit tout haut, qu'il n'avait jamais vû d'homme si propre à concilier tous les partis. Il ne tarda pas à s'informer du caractère du Palatin Leczinsky. Il fut qu'il était plein de bravoure, endurci à la fatigue: qu'il couchait toujours fur une espèce de paillaffe, n'exigeant aucun fervice de fes domestiques auprès de fa personne: qu'il était d'une tempérance peu commune dans ce climat, libéral avec économie, adoré de fes vaffaux, & le feul Seigneur peut-ètre en Pologne qui eût quelques amis, dans un tems où l'on ne connaiffait de liaifons que celles de l'intérêt & de la faction. faction. Ce caractère, qui avait en beancoup de chofes du raport avec le fieu, le détermina entrérement. Il dit tout haut après la conférencevoilà ton bonnue qui fera toujours mon ant; & on s'aperçut bientôt que les mots figuifiaient; voilà un homme qui fera Roi.

Quand le Primat de Pologne fut que Charlés XII. avait nommé le Palatin Leczinsky, à peù près comme Alexandre avait nommé Abdalonime, il accourut auprès du Roi de Suéde pour tâcher de faire changer cette résolution; il voulait faire tomber la Couronne à un Lubomirsky. Mais qu'avez-vous à alléguer contre Stanislas Leczinsky? dit le Conquérant. Sire, dit le Primat, il est trop jeune. Le Roi repliqua séchement, il est à peu près de mon âge, tourna le dos au Prêlat, & anifi-tôt envoya le Comte de Hoorn fignifier à l'affemblée de Varfovie, qu'il falait élire un Roi dans cinq jours, & qu'il falait élire Stanislas Leczinsky. Le Comte de Hoorn arrriva le 7. de Juillet ; il fixa le jour de l'élection au 12. comme il aurait ordonné le décampement d'un bataillon. Le Cardinal Primat frustré du fruit de tant d'intrigues, retourna à l'affemblée, où il remua tout pour faire échouer une élection où il n'avait point de part. Mais le Roi de Suéde arriva lui-même incognito à Varfovie; alors · il falut fe taire. Tout ce que put faire le Primat fut de ne point se trouver à l'élection; il fe réduisit à une neutralité inutile, ne pouvant s'opofer au vainqueur, & ne voulant pas le feconder.

Le famedi 12. Juillet, jour fixé pour l'élec-H. de Ch. XII. Liv. III. I tion,

tion, étant venu, on s'affembla à trois heures après midi au Colo, champ destiné pour cette cérémonie : l'Eveque de Posnanie vint présider à l'affemblée à la place du Cardinal Primat. Il arriva finivi des Gentilshommes du parti. Le Comte de Hoorn & deux autres Officiers généraux affiftaient publiquement à cette folemnité, comme Ambaffadeurs extraordinaires de Charles auprès de la République. La féance dura jusqu'à neuf heures du soir : l'Eveque de Posnanie la finit en déclarant au nom de la Diéte Stanislas élu Roi de Pologne : tous les bonnets fauterent en l'air, & le bruit des acclamations étouffa les cris des oposans.

Il ne servit de rien au Cardinal Primat, & à ceux qui avaient voulu demeurer neutres, de s'etre absentés de l'élection : il falut que des le lendemain ils vinisent tous rendre hommage au nouveau Roi : la plus grande mortification qu'ils eurent, fut d'être obligés de le fuivre au quartier du Roi de Suéde. Ce Prince rendit au Souverain qu'il venait de faire, tous les honneurs dus à un Roi de Pologne; & pour donner plus de poids à fa nouvelle Dignité, on

lui affigna de l'argent & des troupes.

Charles XII. partit aufli-tôt de Varsovie pour aller achever la conquete de la Pologne. Il avait donné rendez-vons à son armée devant Léopold, capitale du grand Palatinat de Ruffie, place importante par elle-même, & plus encore par les richesses dont elle était remplie. On croyait qu'elle tiendrait quinze jours, à cause des fortifications que le Roi Auguste y avait faites. Le Conque-

Rot de Suede. Livre III. quérant l'investit le 5. Septembre, & le lendemain la prit d'affaut. Tout ce qui ofa réfifter fut paffé au fil de l'épée. Les troupes victorieufes & maîtresses de la ville ne se débandèrent point pour courir au pillage, malgré le bruit des tréfors qui étaient dans Léopold. Elles fe rangérent en bataille dans la grande place. Là, ce qui ! restait de la garnison vint se rendre prisonnier de guerre. Le Roi fit publier à son de trompe, que tous ceux des habitans qui auraient des effets apartenans au Roi Augujte, ou à fes adhérans, les aportaffent eux-mêmes avant la fin du jour, fur peine de la vie. Les mesures furent si bien prifes que peu oferent desobéir; on aporta au Roi quatre cent caifles remplies d'or & d'argent monnoié, de vaidelle & de chofes précieufes.

Ce commencement du régne de Stanislas fut marqué presque le même jour par un événement bien différent. Quelques affaires qui demandaient absolument sa présence, l'avaient obligé de demeurer dans Varsovie. Il avait avec lui, sa mére, fa femme, & fes deux filles. Le Cardinal Primat, l'Evèque de Pofnanie, & quelques Grands de Pologne composaient sa nouvelle Cour. Elle était gardée par fix mille Polonais de l'armée de la Couronne, depuis peu passes à son fervice, mais dont la fidélité n'avait point encore été éprouvée. Le Général Hourn, Gouverneur de la ville, n'avait d'ailleurs avec lui que quinze cent Suédois. On était à Varfovie dans une tranquilité profonde, & Stanislas comptait en partir dans peu de jours pour aller à la conquè-. I 2

te de Léopold. Tout-à-coup il aprend qu'une armée nombreuse aproche de la ville. C'était le Roi Auguste, qui par un nouvel effort, & par une des plus belles marches que jamais Général ait faites, avant donné le change au Roi de Suéde, venait avec vingt mille hommes fondre dans Varsovie & enlever son rival.

Varsovie n'était pas fortifiée, & les troupes Polonaises qui la défendaient, peu sûres. Augufte avait des intelligences dans la ville; si Stanislas demeurait, il était perdu. Il renvoya fa famille en Pofnanie fous la garde des troupes Polonaifes, auxquelles il fe fiait le plus. Il crut dans ce défordre avoir perdu fa feconde fille âgée d'un an. Elle fut égarée par sa nourrice : il la retrouva dans une auge d'écurie où elle avait été abandonnée dans un village voisin : c'est ce que je lui ai entendu conter. Ce fut ce même enfant que la destinée, après de plus grandes vicifsitudes, fit depuis Reine de France. Plusieurs Gentilshommes prirent des chemins différens; le nouveau Roi partit lui-même pour aller trouver Charles XII. aprenant de bonne heure à fouffrir des difgraces, & forcé de quitter fa capitale fix femaines après y avoir été élu Souverain.

Auguste entra dans la capitale en Souverain irrité & victorieux. Les habitans déja rançonnés par le Roi de Suéde le furent encore davantage par Auguste. Le palais du Cardinal & toutes les maifons des Seigneurs confédérés, tous leurs biens à la ville & à la campagne furent livrés au pillage. Ce qu'il y eut de plus étrange dans cette cette révolution paffagére, c'est qu'un Nonce du Pape, qui était venu avec le Roi Auguste, demanda au nom de fon Maitre, qu'on lui livrat l'Eveque de Pofnanie, comme justiciable de la Cour de Rome, en qualité d'Evèque & de fanteur d'un Prince mis sur le Trône par les armes d'un Luthérien.

La Cour de Rome, qui a toujours fongé à augmenter son pouvoir temporel à la faveur du spirituel, avait depuis très-longtems établi en Po→ logne une espèce de jurisdiction, à la tête de laquelle est le Nonce du Pape. Ses Ministres n'avaient pas manqué de profiter de toutes les conjonctures favorables, pour étendre leur pouvoir, révéré par la multitude, mais toujours contesté par les plus fages. Ils s'étaient attribué le droit de juger toutes les caufes des Eccléfiaftiques, & avaient fur-tout dans les tems de troubles usurpé beaucoup d'autres prérogatives, dans lesquelles ils se sont maintenus jusques vers l'année 1728, où l'on a retranché ces abus, qui ne font jamais reformés que lorfqu'ils font devenus tout-à-fait intolérables.

Le Roi Auguste bien aife de punir l'Evêquo de Pofnanie avec bienféance, & de plaire à la Cour de Rome, contre laquelle il se serait élevé en tout autre tems, remit le Prélat Polonais entre les mains du Nonce. L'Evêque, après avoir vû piller fa maifon, fut porté par des foldats chez le Ministre Italien, & envoyé en Saxe, où il mourut. Le Comte de Hoorn effuya dans le château, où il était enfermé, le feu continuel des ennemis; enfin la place n'étant pas tenable,

il sc rendit prisonnier de guerre avec ses quinze cent Suédois. Ce stut la le premier avantage qu'eut le Roi Auguste dans le torrent de su mauvaise sortune, contre les armes victorieuses de son ennemi.

Ce dernier effort était l'éclat d'un feu qui s'écint. Ses troupes affemblées à la hâte étaient des Polonais prèts à l'abadonner à la premiére difgrace : des recrués de Saxons, qui n'avaient point encore vû des guerres : des Cofiques vagabonds, plus propres à dépouiller des vaincus, qu'à vaincre; tous tremblaient au feul non du Roi de Suéde.

SchuCe Conquérant accompagné du Roi Stanillas la chercher fon enneni à la tête de l'élite de sourge se troupes. L'armée Saxonne fuyait, part-out chape devant lui. Les villes lui envoïaicant leurs clefs sax de terente milles à la ronde : il n'y avaix point dain de jour qui ne fit fignalé par quelque avan-

de jour qui ne fut lignaie par queique avantage. Les fuccès devenaient trop familiers à Charler. Il difait, que c'était aller à la chaffe plûtôt que faire la guerre, & se plaignait de ne point acheter la victoire.

Augusta victoria

Auguste confia pour quelque tems le commandement de fon armée au Comte de Schulemburg, Général très-habile, & qui avoit besoin de toute son expérience à la tète d'une armée découragée. Il songra plus à conserver les troupes de son Maitre, qu'à vaincre; il faishit la guerre avec adrelle, & les deux Rois avec vivacité. Il leur déroba des marches, occupa des passages avantageux, factifia quelque Cavalerie pour donner le tems à son Infanterie de se retire en fureté. Il fauva fes troupes par des retraites glorieufes, devant un ennemi avec lequel on ne pouvait guères alors acquerir que cette espèce

de gloire.

A peine arrivé dans le Palatinat de Pofnanie. il aprend que les deux Rois qu'il croyait à cinquante lieues de lui, avaient fait ces cinquante licues en neuf jours. Il n'avait que huit mille fantaffins & mille cavaliers; il falait se soutenir contre une armée fupérieure, contre le nom du Roi de Suéde, & contre la crainte naturelle que tant de défaites inspiraient aux Saxons. Il avait toujours prétendu, malgré l'avis des Généraux Allemans, que l'Infanterie pouvait réfifter en pleine campagne, même fans chevaux de frise, à la Cavalerie: il en osa faire ce jour-là l'expérience contre cette Cavalerie victorienfe. commandée par deux Rois, & par l'élite des Généraux Suédois. Il fe posta si avantageusement, qu'il ne put être entouré. Son premier rang mit un genou en terre; il était armé de piques & de fusils : les soldats extrèmement serrés préfentaient aux chevaux des ennemis une ospèce de rempart hérissé de piques & de bayonnettes: le fecond rang un peu courbé fur les épaules du premier, tirait par-desfus; & le troisième debout faisait seu en même tems derriére les deux autres. Les Suédois fondirent avec leur impétuofité ordinaire fur les Saxons, qui les attendirent fans s'ébranler : les coups de fufil, de pique & de bayonnette effarouchèrent les chevaux, qui se cabraient au lieu d'avancer. Par ce moyen les Suédois n'attaquerent qu'en 136 HISTOIRE DE CHARLES XII. defordre, & les Saxons se défendirent en gardant leurs rangs.

Il en fit un bataillon quarré long; & quoique chargé, de cinq bleffures, il fe retira en bon ordre en cette forme au milieu de la nuit, dans la petite ville de Gurau, à trois lieues du champ de bataille. A peine commençait-il à refpirer dans cet endroit, que les deux Rois pa-

raiffent tout à coup derriére lui.

Au-delà de Guran, en tirant vers le fleuve de l'Oder, était un bois épais, à travers duquel le Général Saxon fauva fon Infanterie fatiguée. Les Suédois fans se rebuter le poursuivirent par le bois même, avançant avec difficulté dans des routes à peines praticables pour des gens de pied. Les Saxons n'eurent traverfé le bois que cinq heures avant la Cavalerie Suédoife. Âu fortir de ce bois coule la riviére de Parts au pied d'un village nommé Rutsen. Schulembourg avait envoyé en diligence raffembler des bâteaux; il fait passer la rivière à sa troupe, qui était déia diminuée de moitié. Charles arrive dans le tems que Schulembourg était à l'autre bord. Jamais vainqueur n'avait poursuivi si vivement son ennemi. La réputation de Schulembourg dépendait d'échaper au Roi de Suéde : le Roi de son côté croyait sa gloire intéressée à prendre Schulembourg & le reste de son armée : il ne perd point de tems; il fait passer sa Cavavalerie à un gué. Les Saxons se trouvaient enfermés entre cette riviére de Parts, & le grand fleuve de l'Oder, qui prend fa fource dans la SilćSilésie, & qui est déja profond & rapide en cet endroit.

La perte de Schulenbourg paraiffait inévitable; cependant après avoir facrifié peu de foldats, il paffa l'Oder pendant la nuit. Il fauva ainfi fon armée; & Charles ne put s'empècher de dire: aujourdhui Schulenbourg nous a vaincus.

C'eft ce même Schulembourg qui fut depuis Cénéral des Vénitiens, & qui la République a érigé une fitatue dans Corfou, pour avoir défendu contre les Turcs ce rempart de l'Italie. Il n'y a que les Républiques qui rendent de tels honneurs; les Rois ne donnent que des récompentés.

Maís ce qui faifait la gloire de Schulemborge n'était guière tuitle au Roi August. Ce Prince abandonna encore une fois la Pologne à fes ennemis; il fe retira en Saxe, & fir réparer avec précipitation les fortifications de Drefde, craignant déja, non fans raifon, pour la capitale de fes Étas héréditaires.

Chries XII. voyait la Pologne foumife; ses Généraux, à son exemple, venaient de battre en Courlande plusfeurs perits corps Mosfovites, qui depuis la grande bataille de Narva ne se montraient plus que par pelotons, & qui dans ces quartiers ne faislaient la guerre que comme des Tartares vagabonds qui pillent, qui fuient, & qui reparaissent pour tuir enoore.

Par-tout où se trouvaient les Suédois, ils se croyaient sûrs de la victoire, quand ils étaient vingt contre cent. Dans de si heureuses conjonctures

ctures Stantislas prépara fon Couronnement. La fortune, qui l'avait fait élire à Varfovie, & qui l'en avait chaffé, l'y rapella encore, aux acclamations d'une foule de Nobleife que le fort des armes lui attachait. Une Diéte y fut convoquée; tous les oblfacles y furent aplanis; il n'y eut que la Cour de Rome feule qui le traverfa.

Il érait naturel qu'elle fe déclaràr pour le Roi dunguje, qui de Protelbant é'était fait Catholique pour monter fur le Trône, contre Stanislas placé fur le même Trône par le grand ennemi de la Religion Catholique. Clément XI. alors Pape, envoya des Brefs à tous les Prélats de Pologne, & furtout au Cardinal Primat, par lefquels il les menaçait de l'excommunication, s'ils ofiaient alfifter au facre de Stanislas, & attenter en rien coutre les droits du Roi Aurule.

Si ces Brefs parvenaient aux Eveques, qui étaient à Varsovie, il était à craindre que quelques-uns n'obéident par faibleile, & que la plupart ne s'en prévalussent pour se rendre plus difficiles à mesure qu'ils seraient plus nécessaires. On avait donc pris toutes les précautions pour empecher que les lettres du Pape ne fusfent reques dans Varsovie. Un Franciscain recut fecrétement les Brefs pour les délivrer en main propre aux Prélats. Îl en donna d'abord un au Suffragant de Chelm: ce Prélat, très-attaché à Stanislas, le porta au Roi tout cacheté. Le Roi fit venir le Religieux, & lui demanda, comment il avait ofe se charger d'une telle pièce? Le Franciscain répondit, que c'était par l'ordre de son Général. Seanislas lui ordonna d'écouter deformais les ordres de fon Roi préférablement à ceux du Général des Franciscains, & le fit for-

tir dans le moment de la ville.

Le même jour on publia un placard du Roi de Suéde, par lequel il était défendu à tous Eccléfiaftiques féculiers & réguliers dans Varsovie, sous des peines très-griéves, de se meler des affaires d'Etat. Pour plus de sureté, il fit mettre des gardes aux portes de tous les Prélats, & défendit qu'aucun étranger entrât dans la ville. Il prenaît fur lui ces petites févérités, afin que Stanislas ne fût point brouillé avec le Clergé à son avénement. Il disait, qu'il fe délaffait de fes fatigues militaires, en arrêtant les intrigues de la Cour Romaine, & qu'on se battait contre elle avec du papier, au-lieu qu'il falait attaquer les autres Souverains avec des armes véritables

Le Cardinal Primat était follicité par Charles & par Stanislas de venir faire la cérémonie du couronnement. Il ne crut pas devoir quitter Dantzick pour facrer un Roi, qu'il n'avait point voulu élire : mais comme fa politique était de ne jamais rien faire fans prétexte, il voulut préparer une excuse légitime à son resus. Il fit afficher pendant la muit le Bref du Pape à la porte de fa propre maifon. Le Magistrat de Dantzick indigné, fit chercher les compables, qu'on ne trouva point. Le Primat feignait d'etre irrité, & était fort content: il avait une raison pour ne point facrer le nouveau Roi; & il se ménageait en même tems avec Charles XII. Auguste, Stanislas & le Pape. Il mourut pen de jours après, laif

laiffant fon pais dans une confusion affreuse, & n'ayant réustil par toutes s'ei ntriques qu'à s'e brouiller à la fois avec les trois Rois Charler, Auguste, & Stantilus, avec sa République, & une le Pape, qui lui avait ordonné de venir à Rome rendre compte de sa conduite; mais comme les politiques memes ont quelquestois des remords dans leurs derniers momens, il écrivit au Roi Auguste nucrant pour lui demander pardon.

Le facre fe fit tranquillement, & avec pompel 4, Octobre 1705, dans la ville de Varfovie, malgré l'ufige, où l'on eft en Pologue de
couronner les Rois à Craoovie. Stantiale Leczintly, & fa femme Charlotta Opalinuka, futret
facres Roi & Reine de Pologue par les mains
de l'Archevèque de Léopold, affilié de beaucoup
d'autres Prélats. Charles XII. vit cette cérémonie intognito: unique fruit qu'il retirait de les

conquetes.

Tandis qu'il donnait un Roi à la Pologne fougue le Roi de Pruffe recherchait fon amitié, & que le Roi de Pruffe recherchait fon amitié, & que le Roi Auguste se retirait dans ses Etats héréditaires, le Czar devenait de jour en jour redoutable. Il avait faiblement secouru Auguste en Pologne; mais il avait fait de puissances diversions en Ingrie.

Le Pour lui, non feulement il commençait à être Care grand homme de guerre, mais même à montrer l'art à fes Mofovites : la dicipline s'étant. Il bilifait dans fes troupes : il avait de bons Ingénéral eurs, une Artillérie bien fervie, beaucoup de va. bons Officiers ; il favait le grand art de faire fub-

fifter

# ROI DE SUEDE. LIVRE III.

fister des armées. Quelques-uns de ses Généraux Grand avaient apris & à bien combattre, &, selon le moi de besoin, à ne combattre pas; bien plus, il avait lui, formé une Marine capable de faire tête aux Sué-

dois dans la Mer Baltique.

Fort de tous ces avantages dûs à fon seul génie, & de l'absence du Roi de Suéde, il prit Narva d'affaut le 21. Août de l'année 1704. après un fiége régulier, & après avoir empêché qu'elle ne fut secourue par mer & par terre. Les foldats maîtres de la ville coururent au pillage; ils s'abandonnèrent aux barbaries les plus enormes. Le Czar courait de tous côtés pour arrêter le defordre & le maffacre; il arracha luimême des femmes des mains des foldats, qui les allaient égorger après les avoir violées. Il fut même obligé de tuer de fa main quelques Moscovites, qui n'écontaient point ses ordres. On montre encor à Narva, dans l'Hôtel-deville, la table fur laquelle il posa son épée en entrant; & on s'y reflouvient des paroles qu'il adressa aux citoyens, qui s'y rassemblèrent. " Ce " n'est point du sang des habitans que cette épée " est teinte, mais de celui des Moscovites, que " j'ai répandu pour fauver vos vies. "

"Si le Czar avait toujours eu cette humanité, c'était le premier des hommes. Il afpirait à plus qu'à detruire des villes. Il en fondait une alors peu loin de Narva même, au milieu de fes nouvelles conquères. Cétait la 'ville de Petersbourg, dont il fit deouis fa réfidence, & le Finlande & l'Ingrie, dans une îlle marécageufe,

autour de laquelle la Neva se divise en plusieurs bras avant de tomber dans le Golfe de Finlande; lui-même traça le plan de la ville, de la forteresse, du port, des quais qui l'embellisfent, & des forts qui en défendent l'entrée. Cette ifle inculte & deferte, qui n'était qu'un amas de boue pendant le court Eté de ces climats, & dans l'Hiver qu'un étang glacé, où l'on ne pouvait aborder par terre qu'à travers des forets fans route & des marais profonds, & qui n'avait été jusqu'alors que le repaire des loups & des ours, fut remplie en 1703. de plus de trois eent mille hommes que le Czar avait raffemblés de ses Etats. Les païsans du Roïaume d'Aftracan, & ceux qui habitent les frontiéres de la Chine, furent transportés à Petersbourg, Il falut percer des forets, faire des chemins, fecher des marais, élever des digues, avant de jetter les fondemens de la ville. La nature fut forcée par-tout. Le Czar s'obstina à peupler un pais, qui semblait n'être pas destiné pour des hommes; ni les inondations qui ruinerent ses ouvrages, ni la stérilité du terrain, ni l'ignorance des ouvriers, ni la mortalité même, qui fit périr deux ceus mille hommes dans ces commencemens, ne lui firent point changer de résolution. La ville sut sondée parmi les obstacles que la mature, le génie des peuples, & une guerre malheureuse, y aportaient. Petersbourg était déja une ville en 1705, & fon port était rempli de vaisseaux. L'Empereur y attirait les étrangers par des bienfaits, distribuant des terres aux uns, donnant

des

des maifons aux autres, & encourageant tous les arts, qui venaient adoucir ce climat fauvage. Sur-tout il avait rendu Petersbourg inacceifible aux efforts des ennemis : les Généraux Suédois, qui battaient fouvent fes troupes par-tout ailleurs, n'avaient pu endommager cette Colonic naisfante. Elle était tranquille au milieu de

la guerre qui l'environnait.

Le Czar en se créant ainsi de nouveaux Etats, tendait toujours la main au Roi Auguste qui perdait les fiens ; il lui perfuada par le Général Patkul, passé depuis peu au fervice de Moscovie, & alors Ambaffadeur du Czar en Saxe, de venir à Grodno conférer encore une fois avec lui fur l'état malheureux de ses affaires. Le Roi Auguste y vint avec quelques troupes, accompagné du Général Schulembourg, que son pasfage de l'Oder avait rendu illustre dans le Nord, & en qui il mettait fa derniére espérance. Le Czar y arriva, faifant marcher après lui une armée de foixante & dix mille hommes. Les deux Monarques firent de nouveaux plans de guerre. Le Roi Auguste détrôné ne craignait plus d'irriter les Polonais en abandonnant leur pais aux troupes Moscovites. Il fut résolu que l'armée du Czar fe diviferait en plusieurs corps pour arreter le Roi de Suéde à chaque pas. Ce fut dans le tems de cette entrevûe que le Roi Auguste renouvella l'Ordre de l'Aigle Blane, faible reffource alors pour lui attacher quelques Scigneurs Polonais, plus avides d'ayantages réels que d'un vain honneur, qui devient ridicule quand on le tient d'un Prince qui n'est Roi

que de nom. La conférence des deux Rois finir d'une manière extraordinaire. Le Czar partic foudainement , & kaiffa Es troupes à fon Allié, pour courir éteindre lui-même une rebellion dont il était menacé à Aftrean. A peine était-il parti que le Roi Anguste ordonna que Parkul fix arrêté à Drefde. Toure l'Europe fut fuir prife qu'il ofar, contre le droit des gens & en aparence contre ses intérêts, mettre en prifon Pambasfiadeur du seul Prince, qui le protégeait.

Voici le nœud fecret de cet événement, felon ce que le Maréchal de Saxe fils du Roi Auguste m'a fait l'honneur de me dire. Patkul proferit en Suéde pour avoir foutenu les privilèges de la Livonie fa patrie, avait été Général du Roi Auguste; mais son esprit altier & vif s'accommodant mal des hauteurs du Général Flemming, favori du Roi, plus impérieux & plus vif que lui, il avait passe au service du Czar. dont il était alors Général & Ambaffadeur auprès d'Auguste. C'était un esprit pénétrant ; il avait démèlé que les vûes de Flemming & du Chancelier de Saxe étaient de proposer la paix au Roi de Suéde à quelque prix que ce fût. Il forma auffi-tôt le dessein de les prévenir, & de ménager un accommodement entre le Czar & la Suéde. Le Chancelier éventa fon projet, & obtint qu'on se faisit de sa personne. Le Roi Auguste dit au Czar que Patkul était un perfide qui les trahiffait tous deux. Il n'était pourtant coupable que d'avoir trop bien servi son nouveau Maître; mais un service rendu mal-àpropos est souvent puni comme une trahison. Cependant d'un côté les foixante mille Rufles, divités en plusieurs petits corps, bridaient & ravageaient les terres des partifians de Stomilus de l'autre Schulenhourg s'avançait avec les nouvelles troupes. La fortune des Suédois diflipa ces deux armées en moins de deux mois. C'aules XII. & Stanislas attaquierent les corps féparés des Mofcovites, l'un après l'autre; mis si vivement, qu'un Général Mofcovite était battu avant qu'il fut la défaite de son compagnon.

Nul obfacle n'arrétait le vainqueur: s'il fe trovavit une rivière entre les ennemis & lui, Charles XII. & fes Suédois la poffaient à la nage. Un parti Suédois pris le baggae d'Augufe, où il y avait deux cens mille écus d'argent monsoié: Stanitias failit huit cens mille deux apartenurs au Prince Meazkoff Général Mofovite. Charles à la tête de fa Cavalerie fa trente lieuxe en vinge-quatre heures, chaque cavalier menant un cheval en main pour le monter quand le fien ferait rendu. Les Mofovites épouvantés & réduits à un petit nombre, fuyaient en defordre au-delà du Borifithène.

Tandis que Cherler chaffait devant lui let Let Set Mofcovites jufqu'an fond de la Lithuanie, Schu-zont Mobourg repaila enfan l'Oder, & vint à la tete encorde vinge mille houmes préfenter la bataille au défaise; grand Maréchat Ruchélal, qui pufiair pour le mélleur Général de Charler XII. & que l'on apellait le Parmeision de l'Alexandre du Nord., Ces deux Illustres Généraux, qui femblaient participer à la délinée de leurs Mattres, fe ren-contrérent affez près de Punits, dans un lieu H. de Cb. XII. Liv. III. K. nom-

nommé Frawenstad, territoire déja fatal aux troupes d'Augujte. Renchild n'avait que treize bataillons & vingt deux éleadrons, qui faifaient en tout près de dix mille hommes. Schulembourg en avait une fois autant. Il est à remarquer qu'il y avait dans son armée un corps de six à fept mille Moscovites, que l'on avait longtems disciplinés, & sur lesquels on comptait comme fur des foldats aguerris. Cette bataille de Frawenttad fe donna le 12. Février 1706.; mais ce meme Genéral Schulembourg, qui avec quatre mille hommes avait en quelque façon troublé la fortune du Roi de Suéde, fuccomba fous celle du Général Renchild. Le combat ne dura pas un quart d'heure; les Saxons ne réliftèrent pas un moment; les Moscovites jettèrent leurs armes dès qu'ils virent les Suédois : l'épouvante fut si subite, & le désordre si grand, que les vainqueurs trouvèrent fur le champ de bataille sept mille fusils tous chargés qu'on avait jettés à terre fans tirer. Jamais déroute ne fut plus prompte, plus complette & plus honteufe; & cependant jamais Général n'avait fait une si belle disposition que Schulembourg, de l'aveu de tous les Officiers Saxons & Suédois, qui virent en cette journée combien la prudence humaine est peu maitreile des événemens.

Parmi les prifonniers il fe trouva un régiment entier de Français: ces infortunés avaient été pris par les troupes de Saxe l'an 1704. à cette fameufe bataille de Hochftled finentée à la grandeur de Louis XIV. Ils avaient paifé depuis au fervice du Roi Anguje, qui en avait fait un régirégiment de dragons. & en avait donné le commandement à un Français de la maifon de Joyeule. Le Colonel fur tué à la première, ou plitôt à la feule charge des Succios; le régiment tout entier fur fair prifounier de guerre. Dés le jour même ces Français demandevent à fervir Charles XII. &: l'al futent reçus à fon férvice par une définée fingulière, qui les référvait à changer encore de vainqueur & de maitre.

A Pégard des Moscovites, ils demandèrent la vie à genoux; mais on les massicra inhumainement plus de six heures après le combat, pour punir sur eux les violences de leurs compariotes, & pour se débarrasser de ces prisonniers

dont il n'eût fù que faire.

Augufe fe vit alors fans reffources: il ne lui reflait plus que Cracovie, où il s'était enfermé avec deux régimens Mofoovites, deux de Saxons, se quelques troupes de l'armée de la Couronie, par lesquelles même il craignait d'ètre livré au vainqueur; mais fon malheur fut au comble, quand il flut que Charles XII. était enfin entré en Saxe le premier Soptembre 1706.

Il avait traverse la Silétie sans daigner seule-Charment en faire avertir la Cour de Vienne. L'Al-terer, lenague était constornée ; la Diéte de Ratisbon. re ne, qui représente l'Empire, mais dont les rélelutions sont souvent zusti infructueuses que solemuelles, déclard le Roi de Suéde ennemi de l'Empire, s'il passini au-delà de l'Oder avec son armée; cela mème le détermina à venir plitôt en Allemagne.

A fon aproche les villages furent déferts,

les habitans fuïaient de tous côtés. Charles en ufa alors comme à Coppenhague : il fit afficher par-tout, qu'il n'était venu que pour donner la paix; que tous ceux qui reviendraient chez eux & qui payeraient les contributions qu'il ordonnerait, feraient traités comme ses propres fuiets, & les autres poursuivis sans quartier. Cette déclaration d'un Prince, qu'on favait n'avoir jamais manqué à fa parole, fit revenir en foule tous ceux que la peur avait écartés. Il choisit son camp à Altranstad, près de la campagne de Lutsen, champ de bataille fameux par la victoire & par la mort de Gustave-Adolphe. Il alla voir la place où ce grand homme avait été tué. Quand on l'eut conduit sur le lieu: " J'ai táché, dit-il, de vivre comme lui, DIEU " m'accordera peut-être un jour une mort aussi " glorieufe. "

maître se.

De ce camp il ordonna aux Etats de Saxe de s'affembler, & de lui envoier fans délai les régistres des finances de l'Electorat. Dès qu'il les eut en fon pouvoir, & qu'il fut informé au juste de ce que la Saxe pouvait fournir, il la taxa à fix cent vingt-cinq mille rifdales par mois. Outre cette contribution, les Saxons furent obligés de fournir à chaque foldat Suédois, deux livres de viande, deux livres de pain, deux pots de biére, & quatre fols par jour, avec du fourage pour la Cavalerie. Les contributions ainsi réglées, le Roi établit une nouvelle police pour garantir les Saxons des infultes de fes foldats: il ordonna dans toutes les villes où il mit garnifon, que chaque hôte chez qui les foldats loge-

# Roi de Suede. Livre III.

logeraient, donnerait des certificats tous les mois de leur conduite, faure de quoi le foldat n'aurait point sa paye. De plus, des Inspecteurs allaient tous les quinze jours de maifon et maifon, s'informer fi les Suédois n'avaient point commis de dégat. Ils avaient foin de dédommager les hôtes, & de punir les coupables.

On fait fous quelle discipline sévère vivaient les troupes de Charles XII. qu'elles ne pillaient pas les villes prifes d'affaut, avant d'en avoir recu la permission; qu'elles allaient même au pillage avec ordre, & le quittaient au premier fignal. Les Suédois se vantent encore aujourdhui de la discipline qu'ils observèrent en Saxe ; & cependant les Saxons fe plaignent des dégâts affreux qu'ils y commirent; contradictions qui scraient impossibles à concilier, si l'on ne favait combien les hommes voient différemment les mêmes obiets. Il était bien difficile que les vainqueurs n'abufaffent quelquefois de leurs droits. & que les vaincus ne prissent les plus legéres lésions pour des brigandages barbares. Un jour le Roi se promenant à cheval près de Leipsie, un paifan Saxon vint se jetter à ses pieds, pour lui demander justice d'un grenadier qui venait de lui enlever ce qui était destiné pour le diner de sa famille. Le Roi sit venir le soldat. Est-il vrai, dit-il d'un vifage sevère, que vous avez volé eet homme? Sire, dit le foldat, je ne lui ai pas fait tant de mal que Votre Majesté en a fait à son Maître; vous lui avez ôté un Roïaume, Et je n'ai pris à ce manant qu'un dindon. Le Roi donna dix ducats de fa main au païfan,

W 3

& pardonna au foldat en faveur de la hardieffe du bon mot, en lui difant: Souviens-toi. mon ami, que si j'ai ôté un Roïaume au Roi Au-

guste, je n'en ai rien pris pour moi.

La grande foire de Leiplic se tint comme à l'ordinaire : Les marchands y vinrent avec une füreté entière: on ne vit pas un foldat Suédois dans la foire; on eut dit que l'armée du Roi de Suéde n'était en Saxe que pour veiller à la conservation du païs. Il commandait dans tout l'Electorat avec un pouvoir auffi abfolu & une tranquilité aussi profonde que dans Stockolm.

Le Roi Auguste errant dans la Pologne, privé à la fois de fon Roïaume & de fon Electorat, écrivit enfin une lettre de fa main à Charles XII. pour lui demander la paix. Il chargea en fecret le Baron d'Imhof d'aller porter la lettre, conjointement avec Monsieur Fingsten Référendaire du Conseil privé; il leur donna à tous deux ses pleins-pouvoirs & son blanc-signé. Allez, leur dit-il en propres mots, tâchez de m'obtenir des conditions raisonnables & chrétiennes. Il était réduit à la nécessité de cacher ses démarches pour la paix, & de ne recourir à la médiation d'aucun Prince; car étant alors en Pologne à la merci des Moscovites, il craignait avec raifon que le dangereux Allié qu'il abandonnait, ne se vengeat sur lui de sa soumission au vainqueur. Ses deux Plénipotentiaires arrivèrent de nuit au camp de Charles XII.; ils eurent une audience secrète. Le Roi lut la lettre. Mefficurs, dit-il aux Plénipotentiaires, vous

" aurez dans un moment ma réponse. " Il se " retira aussi-tôt dans son cabinet, & sit écrire " ce qui suit;

JE consens de donner la paix aux conditions suivantes, auxquelles il ne saut pas s'attendre que je change vien.

1. Que le Roi Auguste renonce pour janais à la Couronne de Pologne, qu'il reconnuisse Stanislas pour légitime Roi, Es qu'il promette de ne janais songer à remonter sur le Trène, même après la mort de Stanislas.

2. Qu'il renonce à tous autres traités, & particulièrement à ceux qu'il a faits avec la Moscovie.

3. Qu'il renvoye avec honneur en mon camp les Princes Sobiesky, & tous les prisonniers qu'il a pu faire.

4. Qu'il me livre tous les deserteurs qui ont passe à son service, Es nommèment sean Parkul, E qu'il cesse toute procédure contre ceux qui de son service ont passe dans le mien.

Il donna ce papier au Comte Pipr, le chargeant de négocier le refte avec les Plénipotentuires du Roi Augufte. Ils furent épouvantés de la dureté de ces propofitions. Ils mirent en utâge le peu d'art qu'on peut employer quand on eff fans pouvoir, pour techer de fétchir la rigueur du Roi de Suéde. Ils eurent plufieurs conférences avec le Comte Piper. Ce Minittre ne répondit autre chofe à toutes leurs infinuations, finon: Telle eft la volonté du Roi mon

Maitre ; il ne change jamais ses résolutions.

Tandis que cette paix se négociait sourdement en Saxe, la fortune sembla mettre le Roi Aggusse nétat d'en obtenir une plus honorable, & traiter avec son vainqueur sur un pied plus égal.

Le Prince Menzikoss, Généralissime des ar-

mées Moscovites, vint avec trente mille hommes le trouver en Pologne, dans le tems que non feulement il ne fouhaitait plus ses sccours, mais que meme il les craignait; il avait avec lui quelques troupes Polonaifes & Saxonnes, qui faifaicht en tout fix mille hommes. Environné avec ce petit corps de l'armée du Prince Menzikoff, il avait tout à redouter en cas qu'on découvrit sa négociation. Il se voïait en mème tems détrôné par fon ennemi, & en danger d'ètre arrêté prifonnier par fon Allié. Dans cette circonftance délicate, l'armée se trouva en préfence d'un des Généraux Suédois nommé Meverfeld, qui était à la tête de dix mille hommcs à Calish, près du Palatinat de Pofnanie. Le Prince Menzikoff pressa le Roi Auguste de donner bataille. Le Roi très-embarraile différa fous divers prétextes; car quoique les ennemis fusient trois fois moins forts que lui, il y avait quatre mille Sucdois dans l'armée de Meyerfeld; & c'en était affez pour rendre l'événement douteux. Donner bataille aux Suédois pendant les négociations, & la perdre, c'était creuser l'abime où il était; il prit le parti d'envoier un homme de confiance au Général ennemi, pour lui donner part du fecret de la paix, & l'avertir de se retiter; mais cet avis eut un esset tout contraire à ce qu'il en attendait. Le Général Meyerfeld crut qu'on lui tendait un piége pour l'intimider; & sur cela seul il se résolut à ris-

quer le combat.

Les Russes vainquirent ce jour-là les Suédois en bataille rangée pour la première fois. Cette victoire, que le Roi Auguste remporta presque malgré lui, fut complette : il entra triomphant, au milieu de fa mauvaife fortune, dans Varfovie, autrefois fa capitale, ville alors démantelée & ruinée, prète à recevoir le vainqueur, quel qu'il fût, & à reconnaître le plus fort pour son Roi. Il fut tenté de faisir ce moment de profpérité, & d'aller attaquer en Saxe le Roi de Suéde avec l'armée Molcovite. Mais aïant réfléchi que Charles XII. était à la tête d'une armée Suédoifs, jusqu'alors invincible; que les Russes l'abandonneraient au premier bruit de son traité commencé; que la Saxe, son païs héréditaire, déja épuisée d'argent & d'hommes, ferait ravagée également par les Suédois & par les Moscovites; que l'Empire occupé de la guerre contre la France, ne pouvait le secourir; qu'il demeurerait fans Etats, fans argent, fans amis ; il conçut qu'il falait fléchir fous la loi qu'imposait le Roi de Suéde. Cette loi ne devint que plus dure, quand Charles eut apris que le Roi Auguste avait attaqué ses troupes pendant la négociation. Sa colère & le plaisir d'humilier davantage un ennemi qui venait de le vaincre, le rendirent plus infléxible fur tous les articles du traité. Ainsi la victoire du Roi Ash

Auguste ne servit qu'à rendre sa situation plus malheureuse; ce qui peut-ètre n'était jamais arrivé qu'à lui.

Il venait de faire chanter le Tr Deum dans Varfovie, norfque Engigher, Pun de fès Plénipotentiaires, arriva de Saxe avec ce truité de pax qui lui ôtait la Couronne. Angrife héfita, mais il ligna, & partit pour la Saxe, dans la vaine efpérance que fa préfence pourrait fléchir le Roi de Suéde, & que fon ennemi fé fouviendrait peut-etre des anciennes alliances de leurs maifons, & du fang qui les unifâtit.

Mforce Les deux Princes se virent pour la première le Roi fois dans un lieu nommé Gutersdorf, au quar-Augu- tier du Comte Piper, sans aucune cérémonie. fe de Charles XII. était en groffes bottes, ayant pour fon ab cravatte un tafetas noir qui lui ferrait le col: dies- fon habit était, comme à l'ordinaire, d'un gros drap bleu, avec des boutons de cuivre doré. Il portait au côté une longue épée qui lui avait fervi à la bataille de Narva, & fur le pommeau de laquelle il s'appuyait fouvent. La conversation ne roula que fur ces groffes bottes. Charles XII. dit au Roi Auguste, qu'il ne les avait quittées depuis fix ans, que pour se coucher. Ces bagatelles furent le seul entretien de deux Rois, dont l'un ôtait une Couronne à l'autre. Augujte fur-tout parlait avec un air de complaifance, & de fatisfaction, que les Princes & les hommes accoutumés aux grandes affaires, favent prendre au milieu des mortifications les plus cruelles. Les deux Rois dinèrent deux fois enfemble. Charles XII. affecta toujours de donner

IA.

# ROI DE SUEDE. LIVRE III. 155

la droite au Roi Auguste; mais loin de rien relacher de ses demandes, il en fit encore de plus dures. C'était déja beaucoup qu'un Souverain fût forcé à livrer un Général d'armée, un Ministre public : c'était un grand abaidement d'ètre obligé d'envoyer à fon fucceileur Stanislas les pierreries & les archives de la Couronne; mais ce fut le comble à cet abaidement, d'être réduit enfin à féliciter de son avénement au Trône celui qui allait s'y affeoir à fa place. Charles exigea une lettre d'Auguste à Stanislas: le Roi détroné se le fit dire plus d'une fois; mais Charles voulait cette lettre, & il falait l'écrire. La voici telle que je l'ai vûe depuis peu copiée fidélement sur l'original que le Roi Stanislas garde encore.

# Monsieur et Frere,

N Ous avious jueje qu'il n'était pas nécessaire d'entrer dans un commerce particulier de lesrres avec Votre Majejé; cependant pour faire 
plaifr à Sa Majejé Suédoile, E ajos qu'on no 
nous impute pas que nous faijons difficulté de faitsfaire à jon destr. Nous vous félicitons par celleci de votre avoiement à la Couvonne, E vous 
soubaitons que vous trouviez dans votre Patrie des 
jujests plus fables, que ceve que mons y avous laiffest. Tout le moude Nous fera la justice de croire 
que nous n'avous tet payés que d'ingraintale pour 
rous nos biensfaits, E que la phipart de nos sie 
tests ne se sont pliquée qu'il a vouscer notre ruine. 
Nous sont sont payées qu'il qu'il produit 
Nous sont sont pas en l'oyez pus exposé à de

156 HISTOIRE DE CHARLES XII. pareils malheurs, vous remettant à la protection de Dieu.

A Dresde le 8. Avril 1707.

Votre Frère & Voisin, Auguste, Roi.

Il falut qu'Auguste ordonnat lui-même à tous ses Officiers de Magistrature de ne plus le qualifier de Koi de Pologne, & qu'il fit effacer des priéres publiques ce titre auquel il renonçait. Il eut moins de peine à élargir les Sobiesky: ces Princes au fortir de leur prison refuserent de le voir; mais le facrifice de Patkul fut ce qui dut lui coûter davantage. D'un côté le Czar le redemandait hautement comme fon Ambaifadeur; de l'autre le Roi de Suéde exigeait en menacant qu'on le lui livrat. Patkul était alors enfermé dans le château de Koenigstein en Saxe. Le Roi Auguite crut pouvoir fatisfaire Charles XII. & son honneur en mème tems. Il envoya des gardes pour livrer ce malheureux aux troupes Suédoifes; mais auparavant il envoya au Gouverneur de Koenigstein un ordre secret de laisser échaper son prisonnier. La mauvaise fortune de Parkul l'emporta fur le foin qu'on prenait de le fauver. Le Gouverneur fachant que Patkul était très-riche, voulut lui faire acheter sa liberté. Le prisonnier comptant encore sur le Droit des Gens, & informé des intentions du Roi Auguste, refufa de payer ce qu'il penfait devoir obtenir pour rien. Pendant cet intervalle les gardes commandés pour faisir le prisonnier arrivèrent, & le livrèrent immédiatement à quatre CapiCapitaines Suédois, qui l'emmenèrent d'abord au quartier general d'Altranttad, où il demeura trois inois attaché à un poteau avec une groffe chaine de ler. De-là il fut conduit à Calimir.

Charles XII. oubliant que Patkul était Am- Il a la bailadeur du Czar, & fe fouvenant feulement cruaus qu'il était ne son sujet , ordonna au Conseil de faire guerre de le juger avec la dernière rigueur. Il rouer fut condamné à être rompu vif. & à être mis Parkula en quartiers. Un Chapelain vint lui annoncer qu'il falait mourir, fans lui aprendre le genre du suplice. Alors cet homme, qui avait bravé la mort dans tant de batailles, se trouvant seul avec un prêtre, & fon courage n'étant plus foutenu par la gloire, ni par la colère, fources de l'intrépidité des hommes, répandit amérement des larmes dans le fein du Chapelain. Il était fiancé avec une Dame Saxonne nommée Madame d'Emfiedel, qui avait de la naissance, du mérite & de la beauté, & qu'il avait compté d'épouser à peu près dans le tems même qu'on le livra au fuplice. Il recommanda au Chapelain d'aller la trouver pour la consoler, & de l'affurer qu'il mourait plein de tendresse pour elle. Quand on l'eut conduit au lieu du fuplice, & qu'il vit les roues & les pieux dreffes, il tomba dans des convulsions de frayeur, & fe rejetta dans les bras du Ministre, qui l'embrassa en le couvrant de son manteau & en pleurant. Alors un Officier Suédois lut à haute voix un papier dans lequel étaient ces paroles:

"On fait favoir que l'ordre très-exprès de Sa "Majesté, notre Seigneur très-clément, est

" que

"que cet homme, qui est traitra à la patrie;
"Joit roué & écartelé, pour révamitation de les crimes « Dour l'exemple des autres. Que chacum le donne de garde de la trahison, & ferve son Roi fidélement. " A ces most e Prince
Près-chaeut: quelle clémence! dit Pathul; & &
ceux de traitre à la patrie: hólas! dit.4], je l'ai
trop bien fiervie. Il reçut feize coups, & souffitit le suplice le plus long & le plus affreux
qu'on puille imaginer. Ainsi périt l'infortuné
Jeun Reinold Pathul, Ambashdeur & Général de
PEmpereur de Russie.

Ceux qui ne voaient en lui qu'un fujet révolté contre fon Roi, difaient qu'il avait mérité la mort; ceux qui le regardiient comme un Livonien, né dans une province, laquelle avait des privilèges à défendre, & qui fe fouvenaient qu'il n'était forti de la Livonie, que pour en avoir foutenu les droits, Papellaient le martyr de la liberté de fon pais. Tous convenaient d'ailleurs que le titre d'Ambaffadeur du Czar devait rendre fa perfonne facrée. Le feul Roi de Suéde, élevé dans les principes du dépotifine, crut n'avoir fait qu'un acte de juftice, tandis que toute l'Europe condamnait fa cruauté.

Ses membres coupés en quartiers reflèrent expofés fur des poteaux jufques en 1713, qu'Au-gufe étant remonté fur fon Trône, fir railembler ces témoignages de la néceffité où il avait ét réduit à Altranflad: on les lui aporta à Varfovie dans une cassette, en présence de Buzeval Envoyé de France. Le Roi de Pologne mon-

montrant la caffette a ce Ministre: voilà, lui ditil simplement, les memores de Parkul, fans rien ajouter pour blamer ou pour plaindre sa mémoire, & fans que personne de ceux qui étaient présens, odia parler sur un sujet si délicat & si triste.

Environ ce tems-là un Livonien nommé Paikel, Officier dans les troupes Saxonnes, fait prisonnier les armes à la main, venait d'être jugé à mort à Stockolm par arret du Sénat: mais il n'avait été condamné qu'à perdre la tète. Cette différence de fuplices dans le meme cas, faifait trop voir que Charles, en faifant périr Patkul d'une mort si cruelle, avait plus fongé à se venger qu'à punir. Quoi qu'il en foit, Paikel, après sa condamnation, fit proposet au Sénat de donner au Roi le fecret de faire de l'or, si on voulait lui pardonner : il fit faire l'expérience de fon fecret dans la prifon, en présence du Colonel Hamilton & des Magistrats de la ville; & foit qu'il eût en effet découvert quelque art utile, foit qu'il n'eût que celui de tromper habilement, ce qui est beaucoup plus vraisemblable; on porta a la monnoie de Stockolm l'or qui se trouva dans le creuset à la fin de l'expérience; & on en fit au Sénat un raport si juridique, & qui parut si important, que la Reine ayeule de Charles ordonna de suspendre l'exécution jusqu'à ce que le Roi informé de cette fingularité, envoyat fes ordres à Stockolm.

Le Roi répondit qu'il avait refusé à ses amis la grace du criminel, & qu'il n'accorderait ja-

mais

mais à l'intérêt ce qu'il n'avait pas donné à l'amitié. Cette infléxibilité eut quelque chofe d'héroique dans un Prince, qui d'ailleurs croyait le fecret possible. Le Roi Auguste qui en su informé dit; Je us suétonne par que le Roi de Suéde ait tant d'indisseruce pour la pierre phi-

tosophale; il l'a trouvée en Saxe.

160

Quand le Czar eut apris l'étrange paix que le Roi Auguste, malgré leurs traités, avait conclue à Altranstad; & que Parkul, son Ambasfadeur Plénipotentiaire, avait été livré au Roi de Suéde au mépris des Loix des Nations, il fit éclater ses plaintes dans toutes les Cours de l'Europe: il écrivit à l'Empereur d'Allemagne. à la Reine d'Angleterre, aux Etats-Généraux des Provinces-Unies: il appellait lacheté & perfidie la nécessité douloureuse sous laquelle Auguste avait succombé : il conjura toutes ces Puissances d'interpofer leur médiation pour lui faire rendre son Ambassadeur, & pour prévenir l'affront qu'on allait faire en fa personne à toutes les tètes couronnées; il les pressa, par le motif de leur honneur, de ne pas s'avilir jusqu'à donner de la paix d'Altransfad une garantie que Charles XII. leur arrachait en menaçant. Ces lettres n'eurent d'autre effet que de mieux faire voir la puissance du Roi de Suéde. L'Empereur, PAngleterre, & la Hollande avaient alors à foutenir contre la France une guerre ruineuse: ils ne jugèrent pas à propos d'irriter Charles XII. par le refus de la vaine cérémonie de la garantie d'un traité. A l'égard du malheureux Pathul, il n'v eut pas une Puidance qui interpofat fes bons bons offices en fa faveur, & qui ne fit voir combien peu nn fujet doit compter fur des Rois, & combien tous les Rois alors craignaient celui de Suéde.

On propofa dans le Confeil du Czar d'ufer de reprefailles envers les Officiers Suédois, prifonniers à Mofcow. Le Czar ne voulut point confentir à une barbarie qui eût eu des fuites fi funettes: il y avait plus de Mofcovites prifonniers en Suéde, que de Suédois en Mofcovie

Il chercha une vengeance plus utile. La grande armée de son ennemi était en Saxe fans agir. Levenhaupt, Général du Roi de Suéde, qui était resté en Pologne à la tête d'environ vingt mille hommes, ne pouvait garder les passages dans un païs sans fortereiles & plein de factions. Stanislas était au camp de Charles XII. L'Empereur Moscovite faisit cette conjoncture & rentre en Pologne avec plus de foixante mille hommes: il les fépare en plusieurs corps, & marche avec un camp volant jusqu'à Leopold, où il n'y avait point de garnison Suédoise. Toutes les villes de Pologne font à celui qui fe présente à leurs portes avec des troupes. Il fit convoquer une affemblée à Léopold, telle à peu près que celle qui avait détrôné Auguste à Varsovie.

La Pologne avait alors deux Primaes auff. Désbien que deux Rois, Pun de la nomination d'An lation guße, l'autre de celle de Stanidas. Le Prima d'al nommé par Angage convoqual Faffemblée de Léo-gan pold, ou fe rendirent rous ceux que ce Prince avait abandonnés par la paix d'Altranflad, & ceux que l'argent du Cara avait gagnés. On y

H. de Ch. XII. Liv. III. L pro-

propofa d'élire un nouveau Souverain. Il s'en fallut peu que la Pologne n'eût alors trois Rois, fans qu'on eût pu dire quel eût été le véritahle.

Pendant les conférences de Léopold , le Czar , lié d'intérêt avec l'Empereur d'Allemagne, par la crainte commune où ils étaient du Roi de Suéde, obtint secrétement qu'on lui envoïat beaucoup d'Officiers Allemans. Ceux-ci venaient de jour en jour augmenter confidérablement fes forces, en aportant avec eux la discipline & l'expérience. Il les engageait à fon fervice par des libéralités; & pour mieux encourager ses propres troupes, il donna fon portrait enrichi de diamans aux Officiers Généraux & aux Colonels qui avaient combattu à la bataille de Calish: les Officiers fubalternes eurent des médailles d'or ; les simples foldats en eurent d'argent. Ces monumens de la victoire de Calish furent tous frapés dans fa nouvelle ville de Peters: bourg, où les arts fleuriffaient à mefure qu'il aprenait à ses troupes à connaître l'émulation & la gloire.

La confusion, la multiplicité des factions, les ravages continuels en Pologne, empêchèrent la Diéte de Léopold de prendre aucune réfolution. Le Czar la fit transférer à Lublin. Le changement de lieu ne diminua rien des troubles & de l'incertitude où tout le monde était : l'assemblée se contenta de ne reconnaître, ni Auguste qui avait abdiqué, ni Stanislas élu malgré eux; mais ils ne furent ni affez unis, ni affez hardis pour nommer un Roi. Pendant ces délibérations inu-

63

inutiles, le parti des Princes Sapishs, celui d'Oginky, ceux qui tennient en fecret pour le Roi
Angylle, les nouveaux fujets de Stanilat, se
failaient tous la guerre, pillaient ets etreres les
teus gels autres, & achevuient la ruine de
leur pais. Les troupes Suédoifes, commandées
par Levenhaupt, dont une partié était en Livonic, une autre en Lichuanie, une autre en Pologne, cherchaient toutes les troupes Mofcovites.
Elles brulaient tout qui était ennemi de Stanilat. Les Ruffes ruinaient également amis &
ennemis 3 on ne voyait que des villes en cendres, & des troupes errantes de Polonais dépouillés de tout, qui diteffaient également, &
leurs deux Rois, & Charles XII. & le Cexaleurs deux Rois, & Charles XII. & le Cexa-

Le Roi Stanislas partit d'Altranstad le 15. Juillet de l'année 1707, avec le Général Renchild, feize Régimens Suédois, & beaucoup d'argent, pour apaifer tous ces troubles en Pologne, & fe faire reconnaître paisiblement. Il fut reconnu par-tout où il paffa : la discipline de ses troupes, qui faifait mieux fentir la barbarie des Moscovites, lui gagna les esprits: son extrème affabilité lui réunit presque toutes les factions, à mesure qu'elle sut connue; son argent lui donna la plus grande partie de l'armée de la Couronne. Le Czar craignant de manquer de vivres dans un païs que ses troupes avaient défolé, se retira en Lithuanie, où était le rendezvous de ses corps d'armée, & où il devait établir des magazins. Cette retraite laissa le Roi Stanislas paisible Souverain de presque toute la Pologne.

L<sub>2</sub>

Le feul qui le troublât alors dans fes Etats. était le Comte Siniawsky, Grand Général de la Couronne, de la nomination du Roi Auguste. Cet homme qui avait d'assez grands talens & beaucoup d'ambition, était à la tête d'un tiers parti : il ne reconnaissait ni Auguste, ni Stanislas ; & après avoir tout tenté pour se faire élire lui-même, il se contențait d'être chef de parti, ne pouvant pas être Roi. Les troupes de la Couronne qui étaient demeurées fous fes ordres, n'avaient guère d'autre folde que la liberté de piller impunément leur propre pais. Tous ceux qui craignaient ces brigandages, ou qui en fouffraient, se donnèrent bientôt à Stanislas, dont la puissance s'affermissait de jour en jour.

Le Roi de Suéde recevait alors dans fon camp d'Altraustad, les Ambassadeurs de presque tous les Princes de la Chrétienté. Les uns venaient le fuplier de quitter lés terres de l'Empire, les autres cuffent bien voulu qu'il eût tourné ses armes contre l'Empereur; le bruit même s'était répandu par-tout, qu'il devait se joindre à la France pour accabler la maifon d'Autriche-

Parmi tous ces Ambaffadeurs, vint le fameux Duc de Jean Duc de Marlborough, de la part d'Anne, Marl- Reine de la Grande-Bretagne. Cet homme qui gh va n'a jamais affiégé de ville qu'il n'ait prife, ni voir donné de bataille qu'il n'ait gagnée, était à Saint? Char- James un adroit courtifan, dans le Parlement un chef de parti, dans les païs étrangers le plus habile négociateur de fon fiécle. Il avait fait autant de mal à la France par son esprit que par

fes armes. On a entendu dire au Secrétaire des Etats-

Etats-Généraux, Mr. Figel, hoanne d'un trèsgrand ménte, que plus d'une fois les Etats Généraux ayant réloit de s'opofer à ce que le Duc de Maribovough devait leur propofer, le Duc arrivait, leur parlait en Français, langue dans laquelle il s'exprimait très-mal, & les perfuadait tous. C'eft ce que le Lord Boliubroke m'a confirmé.

Il foutenait, avec le Prince Eugène, compagnon de fes victoires, & avec Heinfins, grand Pentionnaire de Hollande, tout le poids des entreprifes des Alliés contre la France. Il favait que Charle était aigri contre l'Empire & contre l'Empereur: qu'il était follicité secrétement par les Français, & que fi ce Conquérant embraffait le parti de Louis XIV. les Alliés feraient optimés.

Il est vrai, que Charles avait donné sa parole en 1700, de ne se mêler en rien de la guerre de Louis XIV. contre ses Alliés; mais le Duc de Marlborough ne croïait pas qu'il y eût un Prince affez esclave de sa parole pour ne la pas facrifier à fa grandeur & à son intérêt. Il partit donc de la Have dans le dessein d'aller sonder les intentions du Roi de Suéde, Mr. Fabrice, qui était alors auprès de Charles XII. m'a affuré que le Duc de Marlborough en arrivant s'adressa secrétement, non pas au Comte Piper premier Ministre, mais au Baron de Gortz, qui commençait à partager avec Piper la confiance du Roi. Il arriva même dans le caroffe de ce Baron au quartier de Charles XII. & il y eut des froideurs marquées entre lui & le Chancelier Piper. Présenté ensuite par Piper avec Robin-L 3

Robinson , Ministre d'Angleterre , il parla au Roi en Français; il lui dit, qu'il s'estimerait heureux de pouvoir aprendre sous ses ordres ce qu'il ignorait de l'art de la guerre. Le Roi ne répondit à ce compliment par aucune civilité, & parut oublier que c'était Marlborough qui lui parlait. Je fais même qu'il trouva que ce grand homme était vetu d'une manière trop recherchée & avait l'air trop peu guerrier. La conversation sut satigante & générale, Charles XII. s'exprimant en Suédois, & Robinfon servant d'interprete. Marlborough, qui ne se hatait jamais de faire ses propositions, & qui avait par une longue habitude acquis l'art de démèler les hommes, & de pénétrer les raports qui font entre leurs plus fecrétes penfées & leurs actions, leurs gestes, leurs discours, étudia attentivement le Roi. En lui parlant de guerre en général, il crut apercevoir dans Charles XII, une aversion naturelle pour la France; il remarqua qu'il se plaisait à parler des conquêtes des Alliés. Il lui prononça le nom du Czar, & vit que les yeux du Roi s'allumaient toujours à ce nom. malgré la modération de cette conférence. Il aperçut de plus sur une table une carte de Moscovie. Il ne lui en fallut pas davantage pour juger que le véritable deffein du Roi de Suéde, & fa feule ambition, étaient de détrôner le Czar après le Roi de Pologne. Il comprit que si ce Prince reftait en Saxe, c'était pour imposer quelques conditions un peu dures à l'Empereur d'Allemagne. Il favait bien que l'Empereur ne réfiflerait pas, & qu'ainsi les affaires se termineraient

ROI DE SUEDE. LIVRE III. 167 raient aisement. Il laissa Charles XII. à son panchant naturel ; & fatisfait de l'avoir pénétré, il ne lui fit aucune proposition. Ces particularités m'ont été confirmées par Madame la Ducheilé

de Marlborough, fa venve encore vivante \* ). Comme peu de négociations s'achévent fans Le argent, & qu'on voit quelquefois des Ministres Comes qui vendent la haine ou la faveur de leur Mai-Piper tre, on crut dans toute l'Europe que le Duc de jujifiel Marlborough n'avait réussi auprès du Roi de Suéde qu'en donnant à propos une grosse somme au Comte Piper; & la mémoire de ce Suédois en est restée flétrie jusqu'aujourdhui. Pour moi, qui ai remonté autant qu'il m'a été posfible à la fource de ce bruit, j'ai Tu que Piper avait recu un présent médiocre de l'Empereur . far les mains du Comte de Wratislau, avec le consentement du Roi son Maître, & rien du Duc de Marlborough. Il est certain, que Charles était infléxible dans le deffein d'aller détrôner l'Empereur des Ross, qu'il ne recevait alors conseil de personne qu'il n'avait pas besoin des avis du Comte Piper pour prendre de Pierre Alexiowitz une vengeance qu'il cherchait depuis fi longtems.

Enfin ce qui achéve de justifier ce Ministre, c'est l'honneur rendu longrems après à sa mémoire par Charles XII. qui ayant apris que Piper était mort en Russie, fit transporter son L 4 coros

<sup>\*)</sup> L'Auteur écrivait en retouché depuis à plusieurs 1727. On voit par d'autres reprises. dattes que l'ouvrage à été

corps à Stockolm, & lui ordonna à ses dépens des obséques magnifiques.

Le Roi, qui n'avait point encore éprouvé de revers ni mème de retardement dans fes fuccès, croaint qu'une année lui fuffirait pour détrôner le Czar, & qu'il pourait enfuite revenir fur fes pas s'ériger en arbitre de PEurope; mais il voulait auparavant humilier l'Empereur

d'Allemagne.

Le Baron de Stralheim, Envoïé de Suéde à Vienne, avait eu dans un répas une querelle avec le Comte de Zobor, Chambellan de l'Empereur; celui-ci avant refuse de boire à la fanté de Charles XII, & ayant dit durement que ce Prince en ufait trop mal avec son Maître, Stralbeim lui avait donné un démenti & un foi flet, & avait ofe apres cette infulte demander réparation à la Cour Impériale. La crainte de déplaire au Roi de Suéde avait forcé l'Empereur à bannir son suiet qu'il devait venger. Charles XII. ne fus Tatisfait, il voulut qu'on lui livrat le Comte Zobor. La fierté de la Cour de Vienne fut obligée de fléchir; on mit le Comte entre les mains du Roi, qui le renvoïa après l'avoir gardé quelque tems prisonnier à Stetin.

Il demanda de plus, contre toutes les Loix des Nations, qu'on lui livrât quinze cent malhenreux Mofcovites, qui ayant échapé à fes armes, avaient fui jusques sur les terres de l'Empire. Il fallut, encore, que la Cour de Vienne consenit à cette étrange demande; & si l'Envoié Moscovite à Vienne n'avait adroitement s'au évaévader ces malheureux par divers chemins, ils étaient tous livrés à leurs ennemis.

La troisiéme & la dernière de ses demandes fut la plus forte. Il se déclara le Protecteur des fujets Protestans de l'Empereur en Silcsie, province apartenante à la maison d'Autriche, non à l'Empire. Il voulut que l'Empereur leur accordat des libertés & des privilèges, établis à la vérité par les traités de Westphalie, mais éteints, ou du moins éludés, par ceux de Ryswyk. L'Empereur, qui ne cherchait qu'à éloigner un voisin si dangereux, plia encore, & accorda tout ce qu'on voulut. Les Luthériens de Silésie eurent plus de cent Eglises, que les Catholiques furent obligés de leur céder par ce traité; mais beaucoup de ces concessions, que leur affürait la fortune du Roi de Suéde, leur furent ravies dès qu'il ne fut plus en état d'imposer des loix.

L'Empereur qui fit ess concessions forcées, & qui plia en tous sous la volonté de Charles XII. s'appellait Joseph: il était fils ainé de Léopold, & tréer de Charles VI. qui lui succéda depuis. L'Internonce du Pape, qui résidait alors auprès de Joseph, lui fit des reproches fort viside ce qu'un Empereur Catholique comme lui avait fait céder l'intérèt de sa propre Religion à ceux des hérétiques. Vous tets bien bueveux, lui répondit l'Empereur en riant, que le Roi de studie ne m'ait pas propôsé de me faire Lusbirieus car s'il l'avait voulu, je ne sui pas ce que j'aurait fait.

Le Comte de Wratislau, son Ambassadeur auprès de Charles XII. aporta à Leipsick le traité en faveur des Silésiens, signé de la main de fon Maitre. Alors Charles dit qu'il était le meilleur ami de l'Empereur; cependant il ne fut pas fans dépit que Rome l'eut traversé autant qu'elle l'avait pu. Il regardait avec mépris la faiblesse de cette Cour, qui ayant aujourdhui la moitié de l'Europe pour ennemie irréconciliable, est toujours en défiance de l'autre, & ne foutient son crédit que par l'habilité des négociations; cependant il songeait à se venger d'elle. Il dit au Comte de Wratislau, que les Suédois avaient autrefois subjugué Rome, & qu'ils n'avaient pas dégénéré comme elle. Il fit avertir le Pape qu'il lui redemanderait un jour les effets que la Reine Christine avait laissés à Rome. On ne fait jusqu'où ce jeune Conquérant eût porté ses redentimens & ses armes, si la fortune eût fecondé fes desfeins. Rien ne lui paraisfait alors impossible: il avait même envoié secrétement plusieurs Officiers en Asic. & jusques dans l'Egypte, pour lever le plan des villes, & l'informer des forces de ces Etats. Il est certain, que si quelqu'un eût pu renverser l'Empire des Perfans & des Turcs, & passer ensuite en Italie, c'était Charles XII. Il était aussi jeune qu'Aléxandre, aussi guerrier, aussi entreprenant, plus infatigable, plus robulte, & plus tempérant; & les Suédois valaient peut-etre mieux que les Macédoniens : mais de pareils projets, qui sont traités de divins quand ils réusfiffent, fissent, ne sont regardés que comme des chi-

mères quand on est malheureux.

Eufin toutes les difficultés étant aplanies, Charlet toutes fes volontés exécutées, après avoir numi, paride lié l'Empereur, donné la loi dans l'Empire, avoir protégé fa Religion Luthérienne au milieu des Catholiques, détroné un Roi, couronne lieu des Catholiques, détroné un Roi, couronne l'en le prépara à parrier. Les délices de la Saxe, où il était refté oilf une année, n'avoient en rien adouci fa manière de vivre. Il montait à cheval trois fois par jour, fe levait à quarer heures du matin, s'habiliait feul, ne buvait point de vin, ne reftait à table qu'un quart d'heure, exerçait fes troupes tous les jours, & ne connaidiait d'autre plaint que celui de faire trembels l'Europe.

Les Suédois ne favaeent point encore où le Roi voulait les mener. On fe doutait feulentadus l'armée que Charles pourait aller à Mosfoow. Il ordonna quelques jours avant fon depart à fon grand Marchal des logis, de lui donner par éerit la route depuis Leipfick...il s'arrèta un moment à ce mot; & de peur que le Maréchal des logis ne pût rien deviner de fes projets, il ajouta en riant: jusqu'à toutes les Capitales de l'Europe. Le Maréchal lui aporta une lifte de toutes ces routes, à la tête déquelles il avoit, affecté de mettre en großies lettres, Rorte de Leipfick a Stockolus. La plùpart des Suédois n'afpiraient qu'à y retourner; mais le Roi était bien eloigné de songer à leur faire revoir leur putrie.

"Mon-

" Monsieur le Maréchal, dit-il, je vois bien où " vous voudriez me niener; mais nous ne re-" tournerons pas à Stockolm fi-tôt. "

L'armée était déja en marche, & paffait auprès de Dresde: Charles était à la tête, courant toujours felon fa coutume deux ou trois cent pas devant ses gardes. On le perdit tout d'un coup de vûe: quelques Officiers s'avancèrent à bride abbatue pour favoir où il pouvait etre: on courut de tous côtés, on ne le trouva point : l'alarme est en un moment dans toute l'armée : on fait halte, les Généraux s'assemblent, on était déja dans la confernation; on aprit enfin d'un Saxon qui paffait, ce qu'était devenu le Roi.

L'envie lui avait pris en passant si près de vantu- Dresde, d'aller rendre une visite au Roi Auguste: il était entré à cheval dans la ville, fuivi de trois ou quatre Officiers Généraux; on leur demanda leur nom à la barrière; Charles dit, qu'il s'apellait Carl, & qu'il était Draban; chacun prit un nom suposé. Le Comte Flemming les voïant paffer dans la place n'eut que le tems de courir avertir fon Maître. Tout ce qu'on pouvait faire dans une occasion pareille, s'était déja présenté à l'idée du Ministre : il en parlait à Auguste; mais Charles entra tout botté dans la chambre, avant qu'Auguste eût eu même le tems de revenir de fa furprife. Il était malade alors, & en robe de chambre: il s'habilla en hate. Charles déjeuna avec lui comme un voïageur qui vient prendre congé de fon ami ; enfuite il voulut voir les fortifications. Pendant

# ROI DE SUEDE. LIVRE III.

le peu de tems qu'il emploïa à les parcourir, un Livonien proferit en Suéde, qui fervait dans les troupes de Saxe, crut que jamais il ne s'offrirait une occasion plus favorable d'obtenir sa grace; il conjura le Roi Auguste de la demander à Charles, bien fur que ce Roi ne refuserait pas cette legère condescendance à un Prince à qui il venait d'ôter une Couronne . & entre les mains duquel il était dans ce moment. Auguste se chargea aisement de cette affaire. Il était un peu cloigné du Roi de Suéde, & s'entretenait avec Hord Général Suédois. Je crois, lui dit-il en fouriant, que votre Maitre ne me refusera pas. Vous ne le connaissez pas, repartit le Général Hord, il vous refusera plutôt ici que partout ailleurs. Auguste ne laissa pas de demander au Roi en termes pressans la grace du Livonien. Charles la refusa d'uné manière à ne se la pas faire demander une seconde fois. Après avoir passé quelques heures dans cette étrange visite, il embratta le Roi Auguste, & partit. Il trouva en rejoignant son armée, tous ses Généraux encore en alarmes; ils lui dirent, qu'ils comptaient affiéger Dresde en cas qu'on cut retenu Sa Majesté prisonnière. Bon, dit le Roi, on n'oferait. Le lendemain, fur la nouvelle qu'on recut que le Roi Auguste tenait Conseil extraordinaire à Dresde; vous verrez, dit le Baron de Stralheim, qu'ils 'délibèrent fur ce qu'ils devaient faire hier. A quelques jours de la Renchild étant venu trouver le Roi, lui parla avec étonnement de ce voïage de Dresde. le

me fuis fié, dit Charles, fur ma bonne fortune. J'ai và cependant un moment qui n'était pas bien net. Flemming n'avait nulle envie que je fortifie de Drefde fi-tôt.

Fin du troisième Livre.



HISTOL

# HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

# LIVRE QUATRIEME.

ARGUMENT.

Charles vistorieux quitte la Saxe: poursuit le Care: s'enfonce dans l'Ukraine: se pertet, sa blessure: bataille de Pultava: suites de cette bataille: Charles réduit à suir en Turquie: sa réception en Bessarable.

Hurles partit enfin de Saxe en Septembre <u>Etai</u>.

1707. Liuivi d'une armée de quarante-trois <u>parije</u>
mille hommes, autrefois couverte de fer, & a. <u>fau de</u>
lors brillante d'or & d'argent. & enrichie des Chardépouilles de la Pologne & de la Saxe. Chaque <sup>tex</sup>
doldat emportait avec lui cinquante écus d'argent
comptent; non feulement tous les régimens
étaient complets, mais il y avait dans chaque

H. de Ch. XII. Liv, IV.

com-

compagnie plusieurs surnuméraires. Outre cette armée, le Comte Leveibuspt, l'un de sie meilleurs Généraux, l'attendait en Pologne avec vingt mille hommes; il avait encore une autre armée de quinze mille hommes en Finlande, & de nouvelles rocrues lui venaient de Suéde. Avec toutes ces forces on ne douta pas qu'il ne dût détronct le Czar.

Cet Empereur était alors en Lithuanie occupé à ranimer un parti, auquel le Roi Auguste semblait avoir renoncé: ses troupes divisées en pusseurs corres fricaient de tous chrée au pre-

plufieurs corps, furaient de tous côtés au premier bruit de l'aproche du Roi de Suéde. Il avait recommandé lui-même à tous fes Généraux de ne jamais attendre ce Conquérant avec des

forces inégales; & il était bien obéi.

Le Roi de Suéde au milicu de sa marche vi ctorieuse, recut un Ambassadeur de la part des Turcs. L'Ambaifadeur cut son audience au quartier du Comte Piper; c'était toujours chez ce Ministre que se faisaient les cérémonies d'éclat. Il foutenait la dignité de fon Maitre par des dehors qui avaient alors un peu de magnificence; & le Roi toujours plus mal logé, plus mal fervi, & plus fimplement vetu que le moindre Officier de son armée, difait que son palais était le quartier de Piper. L'Ambailadeur Turc préfenta à Charles cent foldats Suédois, qui aiant été pris par des Calmoucks, & vendus en Turquie, avaient été rachetés par le Grand-Seigneur, & que cet Empereur envoiait au Roi comme le présent le plus agréable qu'il put lui faire; non que la ficrté Ottomane prétendit

# ROI DE SUEDE. LIVRE IV.

rendre hommage à la gloire de Charles XII. mais parce que le Sultan, ennemi naturel des Empereurs de Moscovie & d'Allemagne, voulait se fortifier contr'eux de l'amitié de la Suéde & de l'alliance de la Pologne. L'Ambaffadeur complimenta Stanislas sur son avénement: ainsi ce Roi fut reconnu en peu de tems par l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, & la Turquie. Il n'y eut que le Pape qui voulut attendre, pour le reconnaître, que le tems eût affermi sur sa tête cette Couronne qu'une disgrace pouvait faire tomber.

A peine Charles eut-il donné audience à l'Ambassadeur de la Porte Ottomane, qu'il courut chercher les Moscovites. Les troupes du Czar étaient forties de Pologne, & y étaient rentrées plus de vingt fois pendant le cours de la guerre: ce pais ouvert de toutes parts, n'ayant point de places fortes qui coupent la retraite à une armée, laisfait aux Russes la liberté de reparaître fouvent au même endroit où ils avaient été battus, & même de pénétrer dans le païs aufli avant que le vainqueur. Pendant le sejour de Charles en Saxe, le Czar s'était avancé jusqu'à Léopold, à l'extrémité méridionale de la Pologne. Il était alors vers le Nord à Grodno en Lithuanie, à cent lieues de Léopold.

Charles laissa en Pologne Stanislas, qui affisté de dix mille Suédois & de ses nouveaux sujets. avait à conferver son nouveau Roiaume contre les ennemis étrangers & domeftiques; pour lui, il se mit à la tète de sa Cavalerie, & marcha H. de Ch. XII. Liv. IV. M

vers Grodno, au milieu des glaces, au mois de lanvier 1708.

Il avait déja paffé le Niemen, à deux lieues de fuit le la ville; & le Czar ne favait encore rien de fa Czar. marche. A la premiére nouvelle que les Suédois arrivent, le Czar fort par la porte du Nord, & Charles entre par celle qui est au Midi. Le Roi n'avait avec lui que fix cent gardes, le refte n'avait pu le suivre. Le Czar fuiait avec plus de deux mille hommes, dans l'opinion que toute une armée entrait dans Grodno. Il aprend le jour même par un transfuge Polonais, qu'il n'a quitté la place qu'à fix cens hommes, & que le gros de l'armée ennemie était encore éloigné de plus de cinq lieues. Il ne perd point de tems; il détache quinze cent chevaux de fa troupe, à l'entrée de la muit, pour aller furprendre le Roi de Suéde dans la ville. Les quinze cent Moscovites arrivèrent à la faveur de l'obscurité jusqu'à la premiére garde Suédoise fans être reconnus. Trente hommes composaient cette garde; ils foutinrent feuls un demi-quart d'heure l'effort des quinze cent hommes. Le Roi, qui était à l'autre bout de la ville, accourut bientot avec le reste de ses six cent gardes. Les Russes s'enfuirent avec précipitation. Son armée ne fut pas longtems fans le joindre, ni lui fans poursuivre l'ennemi. Tous les corps Moscovites répandus dans la Lithuanie se retiraient en hâte du côté de l'Orient dans le Palatinat de Minsky, près des frontiéres de la Moscovie, où était leur rendez-vous. Les Suédois, que le Roi partagea aussi en divers corps, ne cefférent de les fuivre pen-

dant

dant plus de trente lieues de chemin. Ceux qui fuiaient, & ceux qui pourfuivaient, faifaient des marches forcées prefque tous les jours, quoi-qu'on fat au milieu de l'Hiver. Il y avait déja longtems que toutes les faisons étaient devenues égales pour les foldats de Churles, & pour ceux du Czar; la feule terreur qu'infpirait le nom du Roi Churles, mettait alors de la différence entre les Rutles & les Suédois.

Depuis Grodno jufqu'au Borithène, en tirant vers l'Orient, ce font des marais, des deferts, des fortes immenfes; dans les endroits qui font cultivés, on ne trouve point de vivres; les païfans enfouiliènt dans la terre tous leurs grains, & tout ce qui peut s'y conferver; il faut fonder la terre avec de grandes perches ferrées, pour découvir ces magafins fouterrains. Les Moforvites & les Suédois fe fevrient tour à tour de ces provisions, mais on n'en trouvait pas toujours, & elles n'écatent pas fuffiantes.

Le Roi de Suéde, qui avait prévu ces extrémités, avait fait aporter du bifcuit pour la fubfiftance de fon armée: rien ne l'arrêtait dans fa marche. Après qu'il eut traverfé la forêt de Minisky, où il fallut abattre à tout moment des arbres pour faire un chemin à fes troupes & à fon bagage, il fe trouva le 27, Juin 1798. Au vant la riviére de Réfézine, vis-à-vis Borislou.

Le Czar avait raffemblé en cet endroit la plus grande partie de fes forces; il y était avantaguelment retranché. Son deleiné ráti d'empècher les Suédois de paffer la rivière. Charles pofta quelques régimens fur le bord de la Béré-M 2 zinc.

zinc, à l'opposite de Borislou, comme s'il avait voulu tenter le passage à la voie de l'ennemi. Dans le mème tents, il remonte avec son armée trois lieues au-deil vers la fource de la riviére: il y sait jetter un pont, passe sur le riviére il y sait jetter un pont, passe sur le ventre à un corps de trois mille hommes qui défendait ce poste, & marche à l'armée ennemie faits s'arrèter. Les Russes ne l'attendirent pas ; ils décamperent, & se retirerent vers le Boristhème, gàtant tous les chemins & détrussant tout sur leur route pour retarder au moins les Suédois.

Il bat Charles furmonta tous les obstacles, avançant des toujours vers le Boristhène. Il rencontra sur

toujours vers le Borithene. Il rencontra fur fon chemin vingt mille Mofovites retranchés dans un lieu nommé Hollofin, derriére un marais, auquel on ne pouvait aborder qu'en paffant une rivière. Charles n'attendit pas pour les attaquer que le retle de fon Infanterie fut artivé; il fe jette dans l'eau à la tête de fes gardes à pied, il traverfe la rivière & le marais, ayant fouvent de l'eau au-defius des épaules. Pendant qu'il allait ainfi aux ennemis, il avait ordonné à fa Cavalerie de faire le tour du marais pour prendre les ennemis en flanc. Les Mofcovites ctonnés qu'aucune barrière ne pût les défendre, furent enfoncés en même tems par le Roi qui les attaquait à pied, & par la Cavalerie Suédoifé.

Cette Cavalerie s'étant fait jour à travers les ennemis, joignit le Roi au milieu du combat. Alors il monta à cheval; mais quelque tems après il trouva dans la mèlée un jeune Gentilhomme Suédois, nommé Gullenfieru, qu'il aimait mait beaucoup, bleffé & hors d'état de marcher ; il le força à prendre son cheval, & continua de commander à pied à la tête de son Infanterie. De toutes les batailles qu'il avait doit, celle où il avait esluyé les plus grands dangers, co ûi lavait montré le plus d'habileté. On en conserva la mémoire par une medaille, où on isit d'un côte: Silvae, Paludets, Aggers, Hostes viét. Et de l'autre ce vers de Lucain, Vicriess cojia aliun latarus in Orben.

Les Ruifes chaffés par-tout, repaiferent le Borifthène, qui fépare la Pologne de leur pais. Charles ne tarda pas à les pourfuivre; il paifa ce grand fleuve après eux à Mohilou, dernière de la Pologne, qui apartient tantôt aux Polonais, tantôt aux Caras; déftinée communo

aux places frontiéres.

Le Czar, qui vit alors fon Empire, où il venait de faire naître les arts & le commerce, en proie à une guerre capable de reaverfier dans peu tous les grands deffeins, & peut-être fon Trône, fongea à parler de paix : il fi hazarder quelques propolitions par un Gentilhomme Poinnis, qui vitt à l'armée de Suidec. Corler XII. accoutumé à n'accorder la paix à fes ennemis que dans leurs capitales, répondit: je traitevait avec le Czar à Mylow. Quand on raporta au Czar cette réponfe hautaine: " Mon frére "Charler, dit-il " prétend faire toujours l'Alie. " xuadr's , mais je me flate qu'il ne trouvera pas en moi un Dariu.

De Mohilou, place où le Roi traversa le Bo-M 3 risthène,

rifthène, si vous remontez au Nord, le louge de ce fleuve, toujours fur les frontières de Pologne & de Moscovie, vous trouvez, à trente licues, le pais de Smolensko, par où passe la grande route qui va de Pologne à Moscow. Le Cara fuïait par ce chemin. Le Roi le siuvait à grandes journées. Une partie de l'arrière-garde Moscovite sur plus d'une fois aux prises avec les dragons de l'avante-garde Suédoile. L'avantage demeurait presque toujours à ces dernièrs; mais ils s'affaibilisient, à force de vaincre, dans de petits combats qui ne décidaient rien, & où ils perdaient toujours du monde.

Le 22. Septembre de cette année 1708. le Roi attaqua auprès de Smolensko un corps de dix mille hommes de cavalerie & de fix mille Calmoucks.

Ces Calmoucks font des Tartares qui habitent entre le Roïaume d'Aftracan, domaine du Czar, & celui de Samarkande, païs des Tartares Usbel's, & patrie de Tinua connu fous le nom de Tanerlan. Le pais des Calmoucks s'étend à l'Orient jusqu'aux montagnes, qui séparent le Mogol de l'Asse Occidentale. Ceux qui habitent vers Aftracan sont tributaires du Czar: il prétend fur eux un empire abfolu; mais leur vie vagabonde l'empêche d'en être le maître, & fait qu'il se conduit avec eux comme le Grand-Seigneur avec les Arabes, tantôt fouffrant leurs brigandages, & tantôt les puniffant. Il y a toujours de ces Calmoucks dans les troupes de Moscovie. Le Czar était même parvenu à les discipliner comme le reste de ses soldats.

Le Roi fondit fur cette armée, n'ayant avec Il les lui que six régimens de cavalerie, & quatre batens mille fantailins. Il enfonça d'abord les Mosco-core. vites à la tête de fon régiment d'Ostrogothie; les ennemis se retirèrent. Le Roi avança sur eux par des chemins creux & inégaux, où les Calmoucks étaient cachés; ils parurent alors, & se iettèrent entre le régiment où le Roi combattait & le reste de l'armée ¡Suédoife. A l'inftant & Ruffes & Calmoucks entourèrent ce régiment & perçèrent jusqu'au Roi. Ils tuèrent deux Aides de camp qui combattaient auprès de fa personne. Le cheval du Roi fut tué sous lui : un Ecuyer lui en présentait un autre; mais l'Ecuver & le cheval furent percés de coups. Charles combattit à pied entouré de quelques Officiers qui accoururent incontinent autour de lui.

Plufieurs furent pris, bleffés ou tués, ou entrainés loin du Roi par la foule qui fe jettait fur eux; il ne restait que cinq hommes auprès de Charles. Il avait tué plus de douze ennemie de fa main, fans avoir reçu une seule blessire, par ce bonheur inexprimable qui jusqu'alors l'avait accompagné par-tour. & sur lequel il compta toujours. Enfin un Colonel nommé Dardof, se fait jour à travers des Calmoucks avec seulement une compagnie de son régiment ; il arrive à tems pour désigner le Roi: le reste des Suédois sit main basse sur ces Tartares. L'armée æprit ses rangs: Charles monta à cheval j & tout fatigué qu'il était, il poursuivit les Russes pondant deux lieues.

M 4

Le vainqueur était toujours dans le grand cheche en min de la capitale de Moscovie. Il y a de Smolensko, auprès duquel se donna ce combat, jusques à Moscow, environ cent de nos lieues Francaifes : l'armée n'avait presque plus de vivres. On pria fortement le Roi d'attendre que le Général Levenhaupt, qui devait lui en amener avec un renfort de quinze mille hommes, vint le joindre. Non feulement le Roi, qui rarement prenait conseil, n'écouta point cet avis judicieux; mais au grand étonnement de toute l'armée il quitta le chemin de Moscow, & fit marcher au Midi vers l'Ukraine, païs des Cofaques, fitué entre la petite Tartarie, la Pologne & la Moscovie. Ce païs a environ cent de nos lieues du Midi au Septentrion, & presque autant de l'Orient au Couchant. Il est partagé en deux parties à peu près égales par le Boristhène, qui le traverse en coulant du Nord - Ouest au Sud-Est; la principale ville est Bathurin fur la petite rivière de Sem. La partie la plus Septentrionale de l'Ukraine est cultivée & riche. La plus Méridionale, située par le quarante-huitiéme degré, est un des païs des plus fertiles du monde & des plus déferts. Le mauvais gouvernement y étouffait le bien que la nature s'efforce de faire aux hommes. Les habitans de ces cantons, voisins de la petite Tartarie, ne semaient ni ne plantaient, parce que les Tartares de Budziack, ceux de Précop, Deferi les Moldaves, tous peuples brigands, auraient

ravagé leurs moiffons.

L'Ukraine a toujours aspiré à être libre : mais étant entourée de la Moscovie, des Etats du no. Grand

# ROI DE SUEDE. LIVRE IV.

Grand-Seigneur, & de la Pologne, il lui a fallu chercher un Protecteur, & par conféquent un Maitre, dans l'un de ces trois Etats. Elle se mit d'abord fous la protection de la Pologne, qui la traita trop en fujette : elle fe donna depuis au Moscovite, qui la gouverna en esclave, autant qu'il le put. D'abord les Ukrainiens jourrent du privilège d'élire un Prince sous le nom de Général; mais bientôt ils furent dépouillés de ce droit, & leur Général fut nommé par la Cour de Moicow.

Celui qui rempliffait alors cette place était un Gentilhomme Polonais, nommé Mazerpa, né dans le Palatinat de Podolie ; il avait été élevé Page de Jean Casimir, & avait pris à sa Cour que que teinture des belles-lettres. Une intrigue qu'il cut dans sa jeunesse avec la femme d'un Gentilhomme Polonais, ayant été découverte, le mari le fit lier tout nud fur un cheval farouche, & le laissa aller en cet état. Le cheval qui était du païs de l'Ukraine y retourna, & y porta Mazeppa demi-mort de fatigue & de faim. Quelques païfans le secoururent : il resta longtems parmi eux , & fe fignala dans plufieurs courfes contre les Tartares. La supériorité de ses lumiéres lui donna une grande confidération parmi les Cofaques : fa réputation s'augmentant de jour en jour obligea le Czar à le faire Prince de l'Ukraine.

Un jour étant à table à Moscow avec le Czar. cet Empereur lui proposa de discipliner les Cosaques, & de rendre ces peuples plus dépendans. Mazeppa répondit, que la fituation de l'Ukrai-

ne, & le génie de cette nation, étaient des oblitacles infurmontables. Le Cara, qui commençait à tre échauffé par le vin, & qui ne commandaitpas toujours à fa colère, l'apella traitre, & le me-

naça de le faire empaler.

Masepa de retour en Ukraine forma le projet d'une révolte : l'armée de Suéde, qui parut bientot après fur les frontiéres, lui en facilita les moiens : il prit la réfolution d'etre indépendant, & de fe former un puissant Roiaume de l'Ukraine & des débris de l'Empire de Ruffic. C'était un homme courageux, entreprenant & d'un travail infatigable, quoique dans une grande vicillée; il fe ligua fecrétement avec le Roi de Suéde, pour hâter la chûte du Czar, & pour en profiter.

Le Roi lui donna rendez-vous aupres de la rivière de Defna. Mraeppa promit de s'y rendre
avec trente mille hommes, des munitions de
guerre, des provisions de bouche, & fes tréfors
qui étaient immenses. L'armée Suddoité marcha
donc de ce côté, au grand regret de tous les Officiers, qui ne favaient rien du traité du Roi avec
les Cofiaques. Charles envoia ordre à Levenhaupt de lui amener en diligence ses troupes, &
des provisions dans l'Ukraine, où il projettait de
passer l'hiver, afin que s'étant assure pur de passer
il put conqueint la Moscovie au princems suivant; & cependant il s'avança vers la trivéu
de Desina, qui tombe dans le Boristhène à Kiovie.

Les obstacles qu'on avait trouvés jusqu'alors dans la route, étaient legers en comparaison de ceux qu'on rencontra dans ce nouveau chemin-

II

Il fallut traverser une forèt de cinquante lieues pleine de marécages. Le Général Lagercora, Jamarchait devant avec cinq mille hommes & des pionniers, égara l'armée vers l'Orient, à trente lieues de la vériable route. Après quatre jours de marche, le Roi reconnut la faute de Lagercron: on se remit avec peine dans le chemit mais présque toute l'Artillerie & tous les chariots reflerent embourbés ou abinnés dans les marais.

Enfin, après douze jours d'une marche si pénible, pendant laquelle les Suédois avaient consommé le peu de biscuit qui leur restait, cette armée exténuée de lassitude & de faim arrive sur les bords de la Defna, dans l'endroit où Mazeppa avait marqué le rendez-vous ; mais au-lieu d'y trouver ce Prince, on trouva un corps de Molcovites qui avançait vers l'autre bord de la rivié. re ; le Roi fut étonné, mais il réfolut fur le champ de passer la Desna, & d'attaquer les ennemis. Les bords de cette rivière étaient si escarpés, qu'on fut obligé de descendre les foldats avec des cordes. Ils traverférent la rivière felon leur manière accoutumée, les uns fur des radeaux faits à la hate, les autres à la nage. Le corps des Moscovites qui arrivait dans ce tems-là même, n'était que de huit mille hommes; il ne résista pas longtems, & cet obstacle fut encore furmonté.

Charles avançait dans ces païs perdus, incertain de sa route & de la sidélité de Mazeppa: ce Cosaque parut ensin, mais platôt comme un sugitif, que comme un Allié puissant. Les Moscovites avaient découvert & prévenu ses desseins.

Ils étaient venus fondre fur ces Cofaques, qu'ils avaient taillés en pièces : fes principaux amis, pris les armes à la main, avaient péri au nombre de trente par le fuplice de la roue; fes villes étaient réduites en cendre , fes tréfors pillés ; tes provifions qu'il préparait au Roi de Suéde faifies : à peine avair-il pu échaper avec fix mille hommes & qu'elques chevaux chargés d'or & d'argent. Toutefois il aportait au Roi l'efpérance de fe foutenir par fes intelligences dans ce pasi inconnu, & l'affection de tous les Cofaques, qui, enragés contre les Ruifes , arrivaient par troupes au camp, & le firent fublifiter.

Charles efpérait au moins que fon Général Levenhaupt viendrait réparer cette mauvaife fortune. Il devait amener environ quinze mille Suédois, qui valaient mieux que cent mille Cofaques, & aporter des provisions de guerre & de bouche. Il arriva à peu près dans le même état

que Mazeppa.

Il avait de paffe le Borithène au -deffus de Mohilou, & s'était avancé vingt de nos lieues andelà, fur le chemin de l'Ukraine. Il anenait au Roi un convoi de huit mille chariots, avec l'argent qu'il avait levé en Lithuanie fur fa route. Quand il fut vers le bourg de Lefino, grès de l'entoit où les riviéres de Pronia & Soffa fe joignent, pour aller tomber loin au-deffous dans le Borithène, le Czar parut à la tête de près de quarante mille hommes.

mifre Le Général Suédois, qui n'en avait pas feize difera mille complets, ne voulut pas fe retrancher. Tant ce de de victoires avaient donné aux Suédois une si

grande

grande confiance, qu'ils ne s'informaient jamais Chare du nombre de leurs ennemis, mais feulement du fileu ou ils étaient. Leveuhapp marcha donc à eux afficien où le étaient. Leveuhapp marcha donc à eux afficient par le confiant par le confiant par le confiant par le confiant par le configuration de la co

Dès qu'il vit que les troupes commençaient à reculer, il court à l'arriére-garde, où étaient des Cofiques & des Calmoucks: Je vous ordonne, leur dit-il, de tirre fur quiconque fuira, ef de une termoismene, fi featus affez diebe pour me retirer. De la il retourna à l'avant-garde, & rallia fis troupes lui-mieme, aide du Prince Gallifin. Levenhaupt, qui avait des ordres prefians de rejoindre fon Maitre, aima mieux continuer fa marche que recommencer le combat, crojant en avoir affez fair pour ôter aux ennemis

la réfolution de le pourfuivre.
Des le lendemain à onze heures, le Czar l'attaqua au bord d'un marais, & étendit fon armée
pour l'enveloper. Les Suédois firent face partouton se battit pendant deux heures avec une opiniatreté égale. Les Moscovites perdirent trois fois
plus de monde; mais aucun ne lacha pied, & la
victoire fui rindéesse.

A quatre heures le Général Boyer amena au Czar un renfort de troupes, La bataille recommenca

mença alors pour la troifiéme fois avec plus de furie & d'acharnement : elle dura jufqu'à la nuitenfin le nombre l'emporta ; les Suédois furent
rompus, enfoncés, & pouffes, jufqu'à leur bagge. Levenbarpt rallia fes troupes derrière fes chariots; les Suédois étaient vaincus, mais ils ne
érafinient point. Ils étaient environ neuf mille
hommes, dont aucun ne s'écarta: le Général
les mit en ordre de bataille aufif facilement que
s'ils n'avaient point été vaincus. Le Cara de
Pautre côté pafià la nuit fous les armes; il défendit aux Officiers, fous peine d'être caffés, &
aux foldats, fous peine de mort, de s'écarter
pour piller.

Le lendemain encore il commanda au point du jour une nouvelle attaque. Levenhaupt s'était retiré à quelques milles dans un lieu avantageux, après avoir encloué une partie de son

canon & mis le feu à ses chariots.

Les Mofoovites artivèrent aifez à tems pour empêcher tout le convoi d'être conformé par les flammes ; ils fe faifirent de plus de fix mille chariots qu'ils fauvèrent. Le Carr, qui voulat achever la défaite des Suédois , envoia un de fes Généraux nommé Phing, les atraquer encor la cinquiéme fois : ce Général-leur offiti une capitulation honorable. Levenhaupt la refuig. É livra un cinquiéme combat. aufit fauglant que les premiers, Dé neuf mille foldats qu'il avait encore, il en perdit environ la moité, l'autre ne put être forcée ; enfin la nuit furvenant, Levenhaupt après avoir foutenu cinq combats contre quarante mille hommes, paffa la Solia avoc

# ROI DE SUEDE. LIVRE IV. 191

environ cinq mille combattans, qui lui reflaient. Le Cara perdit preis de dix mille hommes dans ces cinq combats, où il eut la gloire de vaincre les Suédois, & Levenhaupt celle de difputer trois jours la victoire, & de le retirer fans avoir été forcé dans fon dernier pofte. Il vint donc au camp de fon Maitre avoc l'honneur de s'être fi bien défendu, mais n'amenant avoc lui ni munitions ni armée.

Le Roi de Suéde fe trouva ainfi fans provisions & fans communication avec la Pologne, entouré d'ennemis, au milieu d'un païs, où il n'avait

guère de ressource que son courage.

Dans cette extrémité le mémorable Hiver de Extré-1709, plus terrible encor fur ces frontiéres de mités l'Europe, que nous ne l'avons senti en France, détruisit une partie de son armée. Charles vou-les est lait braver les faisons comme il faisait ses enne-réduit. mis; il ofait faire de longues marches de troupes pendant ce froid mortel. Ce fut dans une de ces marches que deux mille hommes tombèrent morts de froid fous ses yeux. Les Cavaliers n'avaient plus de bottes, les fantaffins étaient fans fouliers & presque fans habits. Ils étaient réduits à se faire des chaussures de peaux de bêtes, comme ils pouvaient : fouvent ils manquaient de pain. On avait été réduit à jetter presque tous les canons dans des marais & dans des riviéres, faute de chevaux pour les trainer. Cette armée, auparavant si florissante, était réduite à vingt-quatre mille hommes prêts à mourir de faim. On ne recevait plus de nouvelle de la Suéde, & on ne pouvait

vait y en faire tenit. Dans cet état un feul Officier le plaignit. "Eh quoi! lui dit le Roi, vous "ennuyez-vous d'être loin de votre. femme? si "vous étes un vrai soldat, je vous ménerai si "loin que vous pourez à peine recevoir der "nouvelles de Suéde une fois en trois ans. "

Le Marquis de Brumars, depuis Ambaffadeur en Suéde, m'a conté qu'un foldat ofa préfenter au Roi avec murmure, en préfence de toute l'armée, un morceau de pain noir & moifs, fait d'orge & d'avoine, feule nourriture qu'ils avaient alors, & dont ils n'avaient pas mene furifiamment. Le Roi reçut le morceau de pain fans s'émouvoir, le margea tout entier, & dit enfui-te froidement au foldat : Il vielp par bon, mais il peut fe manger. Ce trait, tout petit qu'il eft, fe ce qui augmente le reliped & la confiance peut être petit, contribua plus que tout le refle à faire fuporter à l'armée Suédoffe des extrémités qui euflent été intolérables fous tout autre Général.

Dans cette fituation il reçut enfin des nonvelles de Stockolm s (elle sin jarrient la mort de la Ducheffe de Holfein fa feur, que la petie vérole enleva au mois de Décembre 1708, dans la vingt-leptiéme année de fon âge. C'était une Princeife aufit douce & aufit comparifiante que fon frére était impérieux dans fes volontés, & implacable dans fes vengeances. Il avait toujours eu pour elle beaucoup de tendreffe; il fur d'autant plus affligé de fa perte, que commençant alors à devenir malheureux, il en devenait un peu plus fenfible. Le Cær auffi agifant que lui, après avoir envoié de nouvelles troupes au fecours des Confédérés de Pologne, réunis contre Sausisler, fous le Général Siniarvéki, s'avança bientôt dans l'Ukraine, au milieu de ce rude Hiver, pour faire tète au Roi de Suéde. Là il continua dans la politique d'affablir fou ennemi par de petits combats, jugeant bien que l'armée Suédoife périrait entiérement à la longue, puifqu'elle ne pouvait ètre recrutée. Il fallait que le froid fut bien exceffir, puifque les deux ennemis furent contraints de s'accorder une fuspension d'armes. Mais dès le premier de Février on recommença à fe battre au milleu des glaces & des neiges.

Après pluseurs petits combats, & quelques défavantages, le Roi vit au mois d'Avril qu'il ne lui restait plus que dix-huit mille Suedois. Mazeppa feul, ce Frince des Cofaques, les fai-fait fiublister; saus ce secours l'armée eût péri de faim & de misser. Le Czar dans cette conjoure ture fit proposer à Mazeppa de rentere sous sa domination. Mais le Cosaque fut fidèle à son nouvel Allié, sôt que le fuplice affreux de la route, dont avaient péri ses amis, le fit crain-dre pour lui-même, sôtit qu'il voulût les venger.

Charles avec ses dix-huit mille Suédois, n'a-Peuple vait perdu ni le dessein, ni l'espérance de péné. singu-H. de Ch. XII. Liv. IV. N trer lier.

trer jusqu'à Moscow. Il alla vers la fin de Mai investir Pultava, sur la riviére Vorskla, à l'extrémité orientale de l'Ukraine, à treize grandes lieues du Borifthène ; ce terrain eft celui des Zaporaviens, le plus étrange peuple qui foit fur la terre. C'est un ramas d'anciens Ruites, Polonais & Tartares, faifant tous profession d'une espèce de Christianisme & d'un brigandage semblable à celui des Flibustiers. Ils élisent un Chef. qu'ils déposent ou qu'ils égorgent souvent. Ils ne foutfrent point de femmes chez eux, mais ils vont enlever tous les enfans à vingt & trente lieues à la ronde, & les élévent dans leurs mœurs. L'Eté ils font toujours en campagne; l'Hiver ils couchent dans des granges spatieuses, qui contiennent quatre ou cinq cent hommes. Its ne craignent rien, ils vivent libres, ils affrontent la mort pour le plus léger butin avec la même intrépidité que Charles XII. la bravait pour donner des Couronnes. Le Czar leur fit donner foixante mille florins, dans l'espérance qu'ils prendraient fon parti; ils prirent fon argent, & fe declarèrent pour Charles XII. par les foins de Mazeppa; mais ils fervirent très-peu, parce qu'ils trouvent ridicule de combattre pour autre chofe que pour piller. C'était beaucoup qu'ils ne nuifificnt pas; il y en eut environ deux mille tout au plus qui firent le fervice. On présenta dix de leurs Chefs un matin au Roi, mais on cut bien de la peine à obtenir d'eux qu'ils ne fusient point yvres; car c'est par-là qu'ils commencent la journée. On les mena à la tranchée; ils y firent paraître leur adresse à tirer

avec de longues carabines ; car étant montés fur le revers, ils tuaient à la distance de six cent pas les ennemis, qu'ils choifidaient. Charles ajouta à ces bandits quelques mille Valaques que lui vendit le Kam de la petite Tartarie. Il ailiégeait donc Pultava avec toutes ces troupes de Zaporaviens, de Cofaques, de Valaques, qui joints à ses dix huit mille Suédois faissient une armée d'environ trente mille hommes, mais une armée délabrée manquant de tout. Le Czar avait fait de Pultava un magazin., Si le Roi le prenait, il se rouvrait le chemin de Moscow, & pouvait au moins attendre dans l'abondance de toutes choses les secours qu'il espérait encore de Suéde, de Livonie, de Poméranie & de Pologne. Sa feule ressource étant donc dans la prife de Pultava, il en pressa le siége avec ardeur. Mazeppa, qui avait des intelligences dans la ville, l'affura qu'il en ferait bientôt le le maître : l'espérance renaissait dans l'armée. Les foldats regardaient la prife de Pultava comme la fin de toutes leurs misères.

Le Roi s'aperçut, dès le commencement du fiége, qu'il avait enfeigné l'art de la guerre à fes ennemis. Le Prince Menzikoff, malgré toutes fes précautions, jetta du fecours dans la ville. La garnison par ce moyen se trouva forte

de près de cinq mille hommes.

On faifait des forties, & quelquefois avec fuccès; on fit jouer une mine; mais ce qui rendait la ville imprenable, c'était l'aproche du Czar, qui s'avançait avec foixante & dix mille combattans, Charles XII. alla les reconnaître le 27. N 2 Mai,

Mai, jour de fa naidance, & batit un de leurs détachemens : mais comme il retournait à fon camp, il recut un coup de carabine, qui lui perca la botte, & lui fracada l'os du talon. On ne remarqua pas fur fon vitage le moindre changement qui put faire founconner qu'il était blefie: il continua a donner tranquillement ses ordres, & demeura encore pres de fix heures à cheval. Un de ses dometiques s'apercevant que le leulier de la botte du Prince était tout fanglant, courut chercher des Chirurgiens : la douleur du Koi commençat à etre si cuifante, qu'il faliut l'aider a descendre de cheval, & l'emportei dans sa tente. Les Chirurgiens visitèrent fa plaïe: ils furent d'avis de lui couper la jambe. La consternation de l'armée était inexprimable. Un Chirurgien nommé Neuman, plus habile & plus hardi que les autres, affura qu'en faifant de profondes incisions, il fauverait la jambe du Roi. Travaillez donc tout à l'heure, lui dit le Roi, taillez hardiment, ne craignez rien; il tenait lui-même fa jambe avec les deux mains, regardant les incisions qu'on lui faifait, comme si l'opération eût été faite sur un autre.

Dans le tems meme qu'on lui mettait un apales eft reil, il ordonna un auaut pour le lendemain; mais à peine avait-il donné cet ordre, qu'on vint voince lui aprendre, que toute l'armée ennemie s'avancait fur lui. Il fallut alors prendre un autre parti. Charles bletlé & incapable d'agir, se voiait entre le borifthène & la rivière, qui passe à Pultava, dans un pais defert, fans places de fu-

reté, sans munitions, vis-à-vis une armée qui

lui coupait la retraite & les vivres. Dans cette extrémité il n'aflèmbla point de Confeil de guerre, comme tant de rélations l'ont débité; mais la nuit du 7. au 8. de Juillet il fit venir le Velt-Maréchal Renchild dans fa tente, & lui ordonna fans délibération, comme fans inquiétude, de tout disposer pour attaquer le Czar le lendemain. Renchild ne contesta point, & sortit pour obeir. A la porte de la tente du Roi, il rencontra le Comte Piper, avec qui il était fort mal depuis longtems, comme il arrive souvent entre le Ministre & le Général. Piper lui demanda s'il n'y avait rien de nouveau : Non, dit le Général froidement, & paffa outre pour aller donner fes ordres. Dès que le Comte Piper fut entré dans la tente : Renchild ne vous a-t-il rien apris? lui dit Je Roi : Rien , répondit Piper : Eh bien , je vous aprends donc, reprit le Roi, que demain nous donnons bataille. Le Comte Piper fut effravé d'une réfolution si desespérée; mais il favait bien qu'on ne faisait jamais changer son Maître d'idée; il ne marqua fon étonnement que par fon filence, & laiffa Charles dormir jusqu'à la pointe · du jour.

Ĉe fut le 8. Juillet de l'année 1709, que fe donna cette bataille décifive de Pultava, entre les deux plus finguliers Monarques qui fuifent alors dans le monde: Charles XII. illuftre par neuf années de victories y lierre Alexiowirs par neuf années de peines, prifes pour former des troupes égales aux troupes Suédoifés: l'un glorieux d'avoir donné des Etats, l'autre d'avoir civilifé des fiens: Charles aimant les dangers, & ne com-

battant que pour la gloire : Alexiowits ne fuvant point le péril, & ne faifant la guerre que pour les intérets: le Monarque Suédois libéral par grandeur d'ame, le Moscovite ne donnant jamais que par quelque vûë : celui-là d'une fobrieté & d'une continence sans exemple, d'un naturel magnanime, & qui n'avait été barbare qu'une fois ; celui-ci n'ayant pas dépouillé la rudeile de son éducation & de son pais, aussi terrible à ses fujets qu'admirable aux étrangers, & trop adonné à des excès qui ont même abregé ses jours. Charles avait le titre d'Invincible, qu'un moment pouvait lui ôter; les Nations avaient déja donné à Pierre Alexiowits le nom de Grand, qu'une défaite ne pouvait lui faire perdre, parce qu'il ne le devait pas à des victoires.

Pour avoir une idée nette de cette bataille, & du lieu où elle fur donnée, il faut fe figurer Pultava au Nord, le camp du Roi de Suéde au Sud, tirant un peu vers l'Ocient, son bagage derriére lui à environ un mille, & la rivièue de Pultava au Nord de la ville, coulant de l'O-

rient à l'Occident.

Le Czar avait passé la riviére à une lieue de Pultava, du côté de l'Occident, & commençait

à former fon camp.

A la pointe du jour les Suédois parurent hors de leurs tranchées avec quatre cannos de fer pour toute artillerie: le telle fut laiffé dans le camp avec environ trois mille hommes; quatre mille demeufèrent au bagage. De forte que l'armée Suédoife marcha aux ennemis, forte d'environ

ROI DE SUEDE. LIVRE IV. 199

environ feize mille Suédois.

Les Généraux Renchild, Roos, Levenhaupt, Sipenhak, Hoorn, Sparre, Hamilton, le Prince de Wirtenberg, parent du Roi, & quelques autres dont la plipart avaient vu la bataille de Nar-a, faifaient tous fouvenir les Officiers libalternes de cette journée, où huit mille Suédois avaient détruit une armée de quatre-vingt mille Mofcovites dans un camp retranché. Les Officiers le difaient aux foldats, tous s'encourageaient en marchant.

Le Roi conduifait la marche, porté sur un brancard à la tête de fon Infanterie. Une partie de la Cavalerie s'avança par son ordre pour attaquer celle des ennemis; la bataille commença par cet engagement à quatre heures & demie du matin : la Cavalerie ennemie était à l'Occident, à la droite du camp Moscovite; le Prince Menzikoff, & le Comte Gollowin l'avaient dispofée par intervalles entre des redoutes garnies de canon. Le Général Slipenbak, à la tête des Suédois, fondit fur cette Cavalerie. Tous ceux qui ont servi dans les troupes Suédoises savent qu'il était presque impossible de résister à la fureur de leur premier choc. Les escadrons Moscovites furent rompus & enfoncés. Le Czar accourut lui-même pour les rallier; fon chapeau fut percé d'une balle de mousquet; Menzikoff eut trois chevaux tués sous lui; les Suédois crièrent victoire.

Charles ne douta pas que la bataille ne fût gagnée; il avait envoïé au milieu de la nuit le N 4 Géné-

# Histoire de Charles XII.

200

Général Creuts, avec cinq mille quvaliers ou dragons, qui devaient prendre les ennemis en flanc,
tandis qu'il les attaquerait de front; mais fon
malheur voulut que Creuts s'égarat, & ne parút point. Le Cear, qui s'était cru perdu, cut
le tems de rallier fa Cavalerie. Il fondit à fon
tour fur celle du Roi, qui n'étant point foutenue par le détachement de Creuts, fut rompue
à fon tour. Stipenbak mieme fut fait prifonaite
dans cet engagement. En même tems foixante
& douze canons tiraient du camp fur la Cavalerie Suédoité, & l'Infanterie Ruilfenne débouchant de fes lignes venait attaquer celle de
Charles.

Le Czar détacha alors le Prince Menzikoff pour aller se poster entre Pultava & les Suédois; le Prince Menzikoff exécuta avec habileté & avec promptitude l'ordre de son Maître; non seulement il coupa la communication entre l'armée Suédoife & les troupes restées au camp devant Pultava, mais ayant rencontré un corps de réferve de trois mille hommes, il l'envelopa & le tailla en piéces. Si Menzikoff fit cette manœuvre de lui-même, la Russie lui dut son falut : si le Czar l'ordonna, il était un digne adverfaire de Charles XII. Cependant l'Infanterie Moscovite fortait de ses lignes, & s'avançait en bataille dans la plaine. D'un autre côté la Cavalerie Suédoise se ralliait à un quart de lieue de l'armée ennemie; & le Roi aidé de fon Velt - Maréchal Renchild, ordonnait tout pour un combat général.

Il rangea fur deux lignes ce qui lui restait de trou. troupes, son Infanterie occupant le centre, sa Cavalerie les deux ailes. Le Czar disposait son armée de même ; il avait l'avantage du nombre, & celui de foixante & douze canons, tandis que les Suédois ne lui en oposaient que quatre, & qu'ils commençaient à manquer de poudre.

L'Empereur Moscovite était au centre de son armée, n'aiant alors que le titre de Major-Général, & femblait obéir au Général Clcermetoff. Mais il allait comme Empereur de rang en rang monté sur un cheval Turc, qui était un présent du Grand-Seigneur, exhortant les Capitaines & les foldats, & promettant à chacun

des récompenses.

A neuf heures du matin la bataille recommença; une des premiéres volées du canon Moscovite emporta les deux chevaux de son brancard, il en fit atteler deux autres: une seconde volée mit le brancard en piéces, & renverfa le Roi. De vingt-quatre drabans qui se relaïaient pour le porter, vingt & un furent tués. Les Suédois consternés s'ébranlèrent, & le canon ennemi continuant à les écrafer, la premiére ligne se replia sur la seconde, & la seconde s'enfuit. Ce ne fut en cette derniére action qu'une ligne de dix mille hommes de l'Infanterio Russe qui mit en déroute l'armée Suédoise, tant les choses étaient changées.

Tous les écrivains Suédois difent, qu'ils auraient gagné la bataille si on n'avait point fait de fautes; mais tous les Officiers prétendent que c'en était une grande de la donner, & une plus grande encore de s'enfermer dans ces païs

per-

perdus, malgré l'avis des plus fages, contre un ennemi aguerri, trois fois plus fort que Charles XII. par le nombre d'hommes & par les reffources, qui manquaient aux Suédois. Le fouvenir de Narva fut la principale caufe du malheur de Charles à Pultava.

Déja le Prinçe de Wirtenberg, le Général Renchild, & puliciars Officiers principaux, étaient prifonniers, le camp devant Pultava forcé, & tout dans une contufion, à laqueie il n'y avait plus de reflource. Le Comte Piper avec quelques Officiers de la Chancellerie, étaient fortis de ce camp, & ne flavaient ni ce qu'ils devaient faire, ni ce qu'était devenu le Roi; ils couraient de côté & d'autre dans la plaine. Un Major nommé Bere s'offrit de les conduire au bagage; mais les nuages de poutifiére & de fumére, qui couvraient la campagne, & l'égarement d'elprit, naturel dans cette défolation, les conduifirent droit fur la contrefcarpe de la ville même, où ils furent tous pris par la gartisfon.

Le Roi ne vonlut point fuir, & ne pouvait fui de Général Poniatovsky, Colonel de la garde Suédoife du Roi Stanistas, homme d'un mérite arree, que fon attachement pour la perfonne de Charles avait engagé à le fuivre en Ukraine fans aucun commandement. Créait un homme, qui dans toutes les occurences de fa vie & dans les dangers, où les autres n'ont tout au plus que de la valeur, prit toujours fon parti fur le champ, & bein, & avec bonheur. Il fr figne à deux drabans, qui prirent le Roi par-deffue les bras,

bras, & le mirent à cheval, malgré les douleurs extrèmes de fa blessure.

Poniatowsky, quoiqu'il n'eût point de commandement dans l'armée, devenu en cette occafion Général par néceffité, rallia cinq cens cavaliers auprès de la personne du Roi : les uns étaient des drabans, les autres des Officiers, quelques - uns de fimples cavaliers ; cette troupe raisemblée & ranimée par le malheur de son Prince, se fit jour à travers plus de dix régimens Moscovites, & conduisit Charles an milieu des ennemis l'espace d'une lieue jusqu'au bagage de l'armée Suédoife.

Le Roi fuïant & pourfuivi eut son cheval tué fous hii; le Colonel Gieta blesse & perdant tout fon fang lui donna le fien. Ainfi on remit deux fois à cheval dans fa fuite ce Conquérant. qui n'avait pu y monter pendant la bataille.

Cette retraite étonnante était beaucoup dans un fi grand malheur; mais il fallait fuir plus loin; on trouva dans le bagage le carosse du Comte Piper, car le Roi, n'en eut jamais depuis qu'il fortit de Stockolm. On le mit dans cette voiture, & l'on prit avec précipitation la route du Boristhène. Le Roi, qui depuis le moment où on l'avait mis à cheval jusqu'à son arrivée au bagage, n'avait pas dit un feul mot, demanda alors ce qu'était devenu le Comte Piper? Il est pris avec toute la Chancellerie, lui répondit-on. Et le Général Renchild, & le Duc de Wirtemberg? ajouta-t-il. Ils font aussi prisonniers, lui dit Poniatowsky. Prisonniers chez des Russes! reprit Charles en hauffant les épaules; allons donc, allons

les

plutôt chez les Turcs. On ne remarquait pourtant point d'abattement sur son visage, & quiconque l'eût vû alors & eût ignoré fon état, n'eût point foupçonné qu'il était vaincu & blessé.

Pendant qu'il · s'éloignait, les Russes saisirent fon Artillerie dans le camp devant Pultava, fon bagage, fa caisse militaire, où ils trouvèrent six Tures. millions en especes, dépouilles des Polonais & des Saxons. Pres de neuf mille hommes. Suédois on Cofaques, furent tués dans la bataille, environ fix mille furent pris. Il restait encore environ feize mille hommes, tant Suédois & Polonais, que Cofaques, qui fuiaient vers le Borifthène, fous la conduite du Général Levenbaupt. Il marcha d'un côté avec ces troupes fugitives; le Roi alla par un autre chemin avec quelques cavaliers. Le caroffe, où il était, rompit dans la marche, on le remit à cheval. Pour comble de difgrace, il s'égara pendant la nuit dans un bois; là son courage ne pouvant plus suppléer à ses forces épuisées, les douleurs de fa blesfure devenues plus insuportables par la fatigue, son cheval étant tombé de lassitude, il fe coucha quelques heures au pied d'un arbre, en danger d'etre surpris à tout moment par les vainqueurs qui le cherchaient de tous côtés.

Enfin la nuit du 9. au 10. Juillet, il se trouva vis-à-vis le Boristhène. Levenhaupt venait d'arriver avec les débris de l'armée. Les Suédois revirent, avec une joie mèlée de douleur, leur Roi qu'ils croiaient mort. L'ennemi aprochait; on n'avait ni pont pour passer le sleuve, ni

tems pour en faire, ni poudre pour se désendre, ni provisions pour empecher de mourir de faim une armée qui n'avait mangé depuis deux jours. Cependant les reltes de cette armée étaient des Suédois, & ce Roi vaincu était Charles XII. Prefuue tous les Officiers crossient qu'on attendrait la de pied ferme les Ruses, & qu'on perirait ou qu'on vaincrait fur le bord du Borithène. Charles cut pris fans doute cette résolution, s'il n'eût été accablé de faiblesse. Sa place supurait, il avait la fiévre; & on a remarqué que la plùpart des hommes les plus intrépides perdent dans la fiévre de la fupuration cet instinct de valeur, qui comme les autres vertus demande une tête libre. Charles n'était plus lui-même. C'est ce qu'on m'a affuré, & qui est plus vraifemblable. On l'entraîna comme un malade qui ne se connaît plus. Il v avait encore par bonheur une mauvaise calèche qu'on avait amenée à tout hazard infou'en cet endroit: on l'embarqua fur un petit bateau; le Roi se mit dans un autre avec le Général Mazeppa. Celui-ci avait sauvé plusieurs coffres pleins d'argent; mais le courant étant trop rapide. & un vent violent commençant à foufler, ce Cosaque jetta plus des trois quarts de fes tréfors dans le fleuve pour foulager le bateau. Mullern, Chancelier du Roi, & le Comte Poniatowsky, homme plus que jamais nécessaire au Roi, par les reflources que fon esprit lui fournissait dans les disgraces, pasferent dans d'autres barques avec quelques Officiers. Trois cens cavaliers & un tres-grand nom-

bre de Polonais & de Cofaques fe fiant fur la bonté de leurs chevaux, hazardèrent de paffer le fleuve à la nage. Leur troupe bien ferrée réfiftait au courant & rompait les vagues; mais tous ceux qui s'écartèrent un peu au-dessous, furent emportés & abimés dans le fleuve. De tous les fantaffins qui risquèrent le passage, aucun n'arriva à l'autre bord.

mée

Tandis que les débris de l'armée étaient dans cette extrémité, le Prince Menzikoff s'aprochait prifon- avec dix mille cavaliers agant chacun un fantaffin en croupe. Les cadavres des Suédois morts, dans le chemin, de leurs blessures, de fatigue & de faim, montraient affez au Prince Menzikoff la route qu'avait prise le gros de l'armée fugitive. Le Prince envoïa au Général Suédois un trompette pour lui offrir une capitulation. Quatre Officiers Généraux furent aussi-tôt envoiés par Levenhaupt pour recevoir la loi du vainqueur. Avant ce jour feize mille foldats du Roi Charles eussent attaqué toutes les forces de l'Empire Moscovite, & eussent péri jusqu'au dernier plûtôt que de se rendre; mais après une bataille perdue, après avoir fui pendant deux jours, ne voïant plus leur Prince, qui était contraint de fuir lui-même, les forces de chaque foldat étant épuifées, leur courage n'étant plus foutenu par aucune espérance, l'amour de la vie l'emporta fur l'intrépidité. Il n'y eut que le Colonel Troutfetre, qui voiant aprocher les Moscovites s'ébranla avec un bataillon Suédois pour les charger, espérant entrainer le reste des

# ROI DE SUEDE. LIVRE IV.

troupes. Mais Levenhaupe fut obligé d'arrêter ce mouvement inutile. La capitulation fût achevée, & cette armée entiére fut faite prifonnière de guerre. Quelques foldats defelpérés de tomber entre les mains des Mofocvites fe précipitèrent dans le Borithene. Deux Officiers du régiment de ce brave Tvouferre, s'entretuèrent, le refte fut fait efelave. Ils défilierant tous en préfence du Prince Menzhoff, mettant les armes à les pieds, comme trente mille Mofovites avaient fait neuf ans auparavant devant le Roi de Suéde à Narva. Mais au lieu que le Roi avait alors renvoié tous ces prifonniers Mofovites qu'il ne craignait pas, le Czar retint les Suédos pris à Pultava.

Ces malheureux furent dispersés depuis dans les Etats du Czar, mais particuliérement en Sibérie, vaste province de la grande Tartarie, qui du côté de l'Orient s'étend jusqu'aux frontiéres de l'Empire Chinois. Dans ce pais barbare, où l'usage du pain n'était pas même connu, les Suédois devenus ingénieux par le befoin, y exercèrent les métiers & les arts dont ils pouvaient avoir quelque teinture. Alors toutes les diffinctions que la fortune met entre les hommes furent bannies. L'Officier qui ne put exercer aucun métier, fut réduit à fendre & à porter le bois du foldat devenu tailleur, drapier, menuisier, ou maçon, ou orfèvre, & qui gagnait de quoi fublilter. Quelques Officiers devinrent Peintres, d'autres Architectes. Il v en eut qui enseignèrent les langues, les Mathéma-

tiques;

tiques ; ils v établirent même des écoles publiques, qui avec le tems devinrent si utiles & si connues, qu'on y envoïait des enfans de Moscow.

Le Comte Piper, premier Ministre du Koi de Suéde, fut longtems enfermé à Petersbourg. Le Czar était perfuadé, comme le reste de l'aurope, que ce Ministre avait vendu son Maitre au Duc de Marlborough, & avait attiré fur la Moscovie les armes de la Suéde /qui auraient pu pacifier l'Europe. Il lui rendit fa captivité plus dure. Ce Ministre mourut quelques années après en Moscovie, peu sécouru par sa famille qui vivait à Stockolm dans l'opulence, & plaint inutilement par fon Roi, qui ne voulut jamais s'abaisser à offrir pour son Ministre une rancon qu'il craignait que le Czar n'acceptat pas , car il n'y eut jamais de cartel d'échange entre Charles & le Czar.

L'Empereur Moscovite pénétré d'une joie qu'il ne fe mettait pas en peine de dissimuler. recevait fur le champ de bataille les prisonniers qu'on lui amenait en foule, & demandait à tout moment, où est donc mon frère Charles?

Grana Il fit aux Généraux Suédois l'honneur de les inviter à fa table. Entr'autres questions qu'il leur fit, il demanda au Général Renchild à combien les troupes du Roi fon Maître pouvaient monter avant la bataille ? Renchild répondit que le Roi feul en avait la lifte, qu'il ne communiquait à personne; mais que pour lui il pensait que le tout pouvait aller à environ trente mille hommes, favoir dix-huit mille Suédois, & le reste

deur

208

Cofaques. Le Czar parut furpris, & demanda, comment ils avaient ou hazarder de pénétrer dans un pais si reculé, & d'atsiéger Pultava avec ce peu de monde ? Nous n'avons pas toujours été confultés, reprit le Général Suédois; mais comme fideles ferviteurs, nous avons obéi aux ordres de nocre Maitre fans jam is y contredire. Le Czar fe tourna, à cette réponfe, vers quelques-uns de ses Courtifans, autretois soupçonnés d'avoir trempé dans des conspirations contre lui; "Ah! dit-il, voila comme il faut fervir " fon Souverain. Alors prenant un verre de vin, " A la fanté, dit-il, de mes mattres dans l'art , de la guerre. , Renchild lui demanda qui étaient ceux qu'il honorait d'un si beau titre ? " Vous , Metfieurs les Généraux Suédois, reprit le Czar. " Votre Majesté est donc bien ingrate, reprit le Comte, "d'avoir tant maltraité ses mai-"tres! " Le Czar après le repas fit rendre les épées à tous les Officiers-Généraux, & les traita comme un Prince qui voulait donner à ses fujets des leçons de générolité, & de la politeffe qu'il connaissait. Mais ce meme Prince, qui traita si bien les Généraux Suédois, fit rouer tous les Cofaques qui tomberent dans fes

Cependant cette armée Suédoife, fortie de la Saxe fi triomphante, n'éctait pius. La moitié avait péri de mifére; l'autre moitié était elclave ou matlacrée. Charles XII. avait perdu eu un lour le truit de neuf ans de travaux, & de près de cent combats. Il fuiait dans une H. de Ch. XIII. Liv. V. O. mé-

Lion Rol Car

méchante calèche, aïant à fon côté le Major-Général Hord, bleffe dangereusement. Le reste de fa troupe suivait, les uns à pied, les autres à cheval, quelques-uns dans des charettes, à travers un desert, où ils ne voïaient ni huttes, ni tentes, ni hommes, ni animaux, ni chemins; tout y manquait, jusqu'à l'eau même. C'était dans le commencement de Juillet: le pais est situé au quarante-septiéme degré: le sable aride du desert rendait la chaleur du Soleil plus insuportable; les chevaux tombaient; les hommes étaient prêts de mourir de foif. Un ruiffean d'eau bourbeufe fut l'unique reffource qu'on trouva vers la nuit; on remplit des outres de cette eau, qui fauva la vie à la petite troupe du Roi de Suéde. Après cinq jours de marche, il se trouva sur le rivage du fleuve Hippanis, aujourdhui nommé le Bogh par les Barbares, qui ont défiguré jusqu'au nom de ces païs que des Colonies Grecques firent fleurir autrefois. Ce fleuve se joint à quelques milles de-là au Borifthène, & tombe avec lui dans la Mer Noire.

Charles à BenderAu. delà du Bogh, du côté du Midi, eft la petite ville d'Oczakou, frontière de l'Empire des Turcs. Les habitans voiant venir à eux une troupe de gens de guerre, dont l'habillement & le langage leur étaient inconnus, refuferent de les pailer à Oczakou, fans un ordre de Méhemet Pacha Gouverneur de la ville. Le Roi envoia un exprès à ce Gouverneur, pour lui demander le paliage 3 ce Turc incertain de ce utillement pache de la ville Le de la ville demander le paliage 3 ce Turc incertain de ce utillement pache de la ville Le de la ville demander le paliage 3 ce Turc incertain de ce utillement pache de la ville demander le paliage 3 ce Turc incertain de ce utillement de la ville de la ville de la ville demander le paliage 3 ce Turc incertain de ce utillement de la ville de la ville

qu'il devait faire dans un païs où une fausse démarche coûte fouvent la vie, n'ofa rien prendre fur lui fans avoir auparavant la permission du Seraskier de la Province, qui réside à Bender dans la Belfarabie. Pendant qu'on attendait cette permiffion, les Russes qui avaient pris l'armée du Roi prisonnière avaient passé le Boristhène, & aprochaient pour le prendre lui-même. Enfin le Pacha d'Oczakou envoïa dire au Roi qu'il fournirait une petite barque pour fa perfonne & pour deux ou trois hommes de fa fuite. Dans cette extrémité les Suédois prirent de force ce qu'ils ne pouvaient avoir de gré: quelques-uns allèrent à l'autre bord, dans une petite nacelle, se faisir de quelques bateaux, & les amenèrent à leur rivage : ce fut leur falut, car les patrons des barques Turques craignant de perdre une occasion de gagner beaucoup, vinrent en foule offrir leurs services. Précisément dans le même tems la réponse favorable du Séraskier de Bender arrivait aussi, & le Roi eut la douleur de voir cinq cens hommes de fa fuite faisis par ses ennemis dont il entendait les bravades infultantes. Le Pacha de Oczakou lui demanda par un interprête pardon de ses retardemens, qui étaient cause de la prise de ces cinq cent hommes, & le fuplia de vouloir bien ne point s'en plaindre au Grand-Seigneur. Charles le promit, non fans lui faire une réprimande, comme s'il eût parlé à un de fes fujets.

Le Commandant de Bender, qui était en même tems Seraskier, titre qui répond à celui de O 2 Géné-

Génfral, & Pacha de la Province, qui fignific Gouverneur & Intendant, envoia en hâte un Aga complimenter le Roi, & lui offrir une tente magnifique, avec les provilions, le bagger, les chariots, les commodités, les Officiers, toute la fuite néceffaire pour le conduire avec plendeur jusqu'à Bender; car tel elt Puisge des Tures, non feulement de défraire les Ambaffadeurs jusqu'au lieu de leur réfidence; mais de fournir tout abondamment aux Princes réfugiés chez eux pendant le tems de leur féjour.

Fin du quatrième Livre.



# HISTOIRE

DЕ

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

# LIVRE CINQUIEME.

ARGUMENT.

Etat de la Porte Ottomane. Charles sijourne près de Bender: Jes occupations: Jes intrigues à la Porte, jes dessensieres quagette remonte sur son Trème: le Roi de Danmenarch suit une descente en Sudde: tous les aurres Etast de Charles sont attaqués: le Caar trioniphe dans Moscow: affaire du Pruth: histoire de la Caurine, pasfame devenue Impératris.

A Chinee III. gouvernait alors l'Empire de Turquie. Il avait été mis en 1703. für le Tròne à la place de son frére Monifaphe, par une révolution semblable à celle qui avait donné en Angleterre la Couronne de Jacques II. à son II. de Ch. XII. Liv. V. O 3 gen-

gendre Guillanoue. Moufaspha gouverné par fon Muphti, que les Turcs abhoraient, fouleva contre lui tout l'Empire. Son armée, avec laquelle il comptait punir les mécontens, fe joint à eux. Il fut pris, dépoié en cérémonie, & fon frére tiré du Sérail pour devenir Sultan, fans qu'il y ent presque une goute de fang répandue. Achuses renferma le Sultan déposé dans le Sérail de Contlantinople, où il vécue tuone quelques années, au grand étonnement de la Turquie, accoutumée à voir la-mort de fes Princes suiver toujours leur détrônement.

Le nouveau Sultan, pour toute récompense d'une Couronne qu'il devait aux Ministres, aux Généraux, aux Officiers des Janissaires, enfin à ceux qui avaient eu part à la révolution, les fit tous périr les uns après les autres, de peur qu'un jour ils n'en tentafent une seconde. Par le facrifice de tant de braves gens il affaiblit les forces de l'Empire; mais il affermit son Trône, du moins pour quelques années. Il s'apliqua depuis à amaifer des trefors e c'est le premier des Ottomans, qui ait ofé altérer un peu la monnoie & établir de nouveaux impôts; mais il a été obligé de s'arrêter dans ces deux entreprises, de crainte d'un soulévement. Car la rapacité & la tyrannie du Grand-Seigneur ne s'étendent presque jamais que sur les Officiers de l'Empire, qui, tels qu'ils foient, font esclaves domestiques du Sultan; mais le reste des Mufulmans vit dans une fécurité profonde, fans craindre ni pour leurs vies, ni pour leurs fortunes, ni pour leur liberté.

Tel était l'Empereur des Turcs, chez qui le Roi de Suéde vint chercher un azyle. Il lui écrivit des qu'il fut fur ses terres ; la lettre est du 13. Juillet 1709. il en courut plusieurs copies différentes, qui toutes passent aujourdhui pour infidèles; mais de toutes celles que j'ai vû il n'en est aucune qui ne marquât de la hauteur, & qui ne fût plus conforme à fon courage qu'à fa situation. Le Sultan ne lui fit réponse que vers la fin de Septembre. La fierté de la Porte Ottomane fit fentir à Charles XII. la différence qu'elle mettait entre l'Empereur Turc, & un Roi d'une partie de la Scandinavie, Chrètien, vaincu, & fugitif. Au reste, toutes ces lettres, que les Rois écrivent très-rarement eux-mêmes, ne font que de vaines formalités, qui ne font connaître ni le caractère des Souverains ni leurs affaires.

Charles XII. en Turquie n'était en effet qu'un capif honorablement traité. Cependant il concevait le deffein d'armer l'Empire Ottoman contre le comme le la le flatait de ramener la Pologne fous le joug & de foumettre la Ruffie ; il avait un Envoié à Conflantinople; mais celui qui le fervit le plus dans fes valles projets fut le Conte de Poniatovisky, lequel alla à Conflantinople fans miffion, & fe rendit bientot néceliaire au Roi, agréable à la Porte, & enfin dangereux aux Grands-Vilfrs même \*).

O 4 Un

<sup>\*)</sup> C'est de lui dont je lain Norberg a fait usage, tiens non seulement les remais encore beaucoup d'aumarques, qui ont été im tres manuscrits concernant primees & dont le Chapecte histoire.

Intri- Un de ceux qui secondèrent plus adroitement fes descins fut le Médecin Fonseca Portugais Juif, établi à Constantinople, homme favant & délié, capable d'affaires, & le feul Philosophe peut-etre de fa nation: fa profession lui procurait des entrées à la Porte Ottomane, & fouvent la confiance des Visirs. le l'ai fort connu à Paris; il m'a confirmé toutes les particularités que je vais raconter. Le Comte de Poniatowsky m'a dit luimême, & m'a écrit, qu'il avait eu l'adresse de faire tenir des lettres à la Sultane Valide mére de l'Empereur régnant, autrefois mal-traitée par fon fils, mais qui commençait à prendre du crédit dans le Sérail. Une Juive, qui approchait sonvent de cette Princesse, ne cessait de lui raconter les exploits du Roi de Suéde, & la charmait par fes recits. La Sultane, par une fecrète inclination, dont presque toutes les femmes se fentent furprifes en faveur des hommes extraordinaires, même fans les avoir vûs, prenait hautement dans le Sérail le parti de ce Prince ; elle ne l'apellait que fon lion. Quand voulez-vous donc, difait-elle quelquefois au Sultan fon fils, aider mon lion à dévorer ce Czar? Elle passa mème par-des les loix austères du Sérail, au point d'écrire de fa main plusieurs lettres au Comte Poniatowsky, entre les mains duquel elles sont encore au tems qu'on écrit cette hiltoire.

Cependant on avait conduit le Roi avec honneur à Bender, par le defert qui s'apellait autrefois la folitude des Gétes. Les Turcs eurent foin que rien ne manquat fur sa route de tout ce qui pouvait rendre fon voiage plus agréable.

Beaucoup de Polonais, de Suédois, de Cofaques échapés les uns après les autres des mains des Moscovites, venaient par différens chemins groffir fa fuite fur la route. Il avait avec lui dixhuit cent hommes, quand il se trouva à Bender: tout ce monde était nouri, logé, eux & leurs chevaux, aux dépens du Grand-Seigneur.

Le Roi voulut camper auprès de Bender, aulieu de demeurer dans la ville. Le Serafquier Juffuf Pacha lui fit dreffer une tente magnifique, & on en fournit à tous les Seigneurs de sa fuite. Que que tems après le Prince se fit bâtir une maifon dans cet endroit : ses Officiers en firent autant à son exemple : les foldats dressèrent des baraques; de forte que ce camp devint infenfiblement une petite ville. Le Roi n'étant point encore guéri de fa blesfure, il fallut lui tirer du pied un os carrié; mais dès qu'il put monter à cheval, il reprit ses fatigues ordinaires; toujours se levant avant le Soleil, lassant trois chevaux par jour, faifant faire l'exercice à ses foldats. Pour tout amusement il jouait quelquefois aux échecs: si les petites choses peignent les hommes, il est permis de raporter, qu'il faifait toujours marcher le Roi à ce jeu, il s'en fervait plus que des autres piéces, & par - là il perdait toutes les parties.

Il se trouvait à Bender dans une abondance Made toutes choses, bien rare pour un Prince vain-gnificu & figitif; car outre les provisions plus que du Sulfufficantes, & les cinq cent écus par jour, qu'il tan enrecevait de la magnificence Ottomane, il tirait vers encore de l'argent de la France , & il empruntait Chardes les.

des Marchands de Constantinople. Une partie de cet argent fervit à ménager des intrigues dans le Sérail, à acheter la faveur des Visirs, ou à procurer leur perte. Il répandait l'autre partie avec profusion parmi ses Officiers & les Janissaires qui lui servaient de gardes à Bender. Grothusen, son Favori & Trésorier, était le dispensateur de ses libéralités : c'était un homme qui, contre l'usage de ceux qui sont en cette place, aimait autant à donner que fon Maître. Il lui aporta un jour un compte de foixante mille écus, en deux lignes : dix mille écus donnés aux Suédois & aux Janissaires par les ordres généreux de Sa Majesté, & le reste mangé par moi. "Voi-"là comme j'aime que mes amis me rendent , leurs comptes , dit ce Prince : Mullern me fait "lire des pages entiéres pour des fommes de dix "mille francs. J'aime mieux le stile laconique nde Grothusen. un de ses vieux Officiers soupçonné d'ètre un peu avare, se plaignit à lui de ce que Sa Majesté donnait tout à Grothusen : " Je ne donne de l'argent , répondit le Roi, qu'à "ceux qui favent en faire ufage. " Cette générosité le réduisit souvent à n'avoir pas de quoi donner. Plus d'œconomie dans ses libéralités eût été aussi honorable, & plus utile; mais c'était le défaut de ce Prince, de pouffer à l'excès toutes Oces les vertus.

de Charles chez les

Beaucoup d'étrangers accouraient de Constantinople pour le voir. Les Turcs, les Tartares du voisinage y venaient en foule, tous le refpectaient & l'admiraient. Son opiniatreté à s'abstenir du vin, & sa régularité à affilter deux foisients.

ois

ROI DE SUEDE. LIVRE V. 219 fois par jour aux priéres publiques, leur faifaient dire: C'est un vrai Musièman. Ils brulaient d'impatience de marcher avec lui à la conquête

de la Moscovie.

Dans ce loifir de Bender, qui fut plus long qu'il ne penfait, il prit infensiblement du goût pour la lecture. Le Baron Fabrice , Gentilhomme du Duc de Holftein, jeune homme aimable, qui avait dans l'esprit cette gayeté, & ce tour aile qui plait aux Princes, fut celui qui l'engagea à lire. Il était envoié auprès de lui à Bender pour y ménager les intérets du jeune Duc de Holstein, & il y réussit en se rendant agréable. Il avait lû tous les bons Auteurs Français. Il fit lire au Roi les tragédies de Pierre Corneille, celles de Racine, & les ouvrages de Despreaux. Le Roi ne prit nul goût aux fatyres de ce dernier, qui en effet ne sont pas ses meilleures piéces; mais il aimait fort ses autres écrits. Quand on lui lut ce trait de la fatyre huitiéme, où PAuteur traite Alexandre de fou & d'enragé, il déchira le feuillet.

De toutes les tragédies Françaises, Mithridate était celle qui hui plaifait davantage, parce que la fituation de ce Roi vaincu & refipirant la vengeance, était conforme à la fienne. Il montrait avec le doige à Mr. Fabries les endroits qui le irapaient; mais il n'en voulait lire aucun tout hut, ni hazarder jamais un mot en Français. Même quand il vit depuis à Bender Mri. Defaleurs, Ambassaeur de França à la Porte, home d'un mérite distingué, mais qui ne savait que sa langue naturelle, il répondit à cet Amque sa langue naturelle, il répondit à cet Ambassaeur.

bassadeur en Latin; & sur ce que Desaleurs protesta qu'il n'entendait pas quatre mots de cette langue, le Roi plutôt que de parler Français,

fit venir un interprète.

Telles étaient les occupations de Charles XII. à Bender, où il attendait qu'une armée de Turcs vint à son secours. Son Envoié présentait des mémoires en son nom au Grand-Visir , & Poniatowsky les soutenait par le crédit qu'il savait se donner. L'infinuation réuffit partout : il ne paraisfait vetu qu'à la Turque ; il se procurait toutes les entrées. Le Grand-Seigneur lui fit présent d'une bourse de mille ducats, & le Grand-Visir lui dit : Je prendrai votre Roi d'une main , & une épée dans l'autre , & je le ménerai à Moscow, à la tête de deux cent mille hommes. Ce Grand - Visir s'appellait Chourlouli Ali Pacha : il était fils d'un païsan du village de Chourlou. Ce n'est point parmi les Turcs un reproche qu'une telle extraction ; on n'y connait point la nobleffe, soit celle à laquelle les emplois font attachés, foit celle qui ne confifte que dans des titres. Les services seuls sont cenfes tout faire, c'est l'usage de presque tout l'Orient, usage très-naturel & très-bon, si les Dignités pouvaient n'être données qu'au mérite ; mais les Visirs ne sont d'ordinaire que des créatures d'un eunuque noir, ou d'une esclave fa-

Ser ef-Le premier Ministre changea bientôt d'avis. Péran-Le Rôi ne pouvait que négocier, & le Czar pouvait donne; de l'argent; il en donna; & ce fut jourr de celui-mème de Charles XII. qu'il se servit.

La caisse militaire prise à Pultava fournit de nou- romvelles armes contre le vaincu ; il ne fut plus a- pres en lors question de faire la guerre aux Russes. Le crédit du Czar fut tout-puissant à la Porte ; elle quie accorda à son Envoié des honneurs dont les Ministres Moscovites n'avaient point encore joui à Constantinople: on lui permit d'avoir un Sérail, c'est-à-dire, un Palais dans le quartier des Francs, & de communiquer avec les Ministres étrangers. Le Czar crut même pouvoir demander qu'on lui livrat le Général Mazeppa, comme Charles XII. s'était fait livrer le malheureux Patkul. Chourlouli Ali-Pacha ne favait plus rien refuser à un Prince qui demandait, en donnant des millions : ainsi ce même Grand-Visir, qui auparavant avait promis folemnellement de mener le Roi de Suéde en Moscovie avec deux cent mille hommes, ofa bien lui faire propofer de confentir au facrifice du Général Mazenna. Charles fut outré de cette demande. On ne fait jusqu'où le Visir cût poussé l'affaire, si Mazeppa, âgé de soixante & dix ans, ne fût mort précisément dans cette conjoncture. La douleur & le dépit du Roi augmenterent, quand il aprit que Tolftoy I devenu l'Ambassadeur du Czar à la Porte était publiquement servi par des Suédois faits . esclaves à Pultava, & qu'on vendait tous les jours ces braves foldats dans le marché de Conftantinople. L'Ambasfadeur Moscovite disait mème hautement, que les troupes Mufulmanes, qui étaient à Bender, y étaient plus pour s'affurer du Roi, que pour lui faire honneur.

Charles abandonné par le Grand-Visir, vaincu

cu par l'argent du Czar en Turquie, après l'avoir été par ses armes dans l'Ukraine, se voiait trompé, dédaigné par la Porte, presque prisonnier parmi des Tartares. Sa fuite commençait à desespérer. Lui seul tint serme, & ne parut pas abattu un moment; il crut que le Sultan ignorait 'les intrigues de Chourlouli Ali, fon Grand-Vifir : il réfolut de les lui aprendre, & Poniatowsky se chargea de cette commission hardie. Le Grand-Seigneur va tous les vendredis à la mosquée entouré de ses Solaks, espèces de gardes, dont les turbans sont ornés de plumes si hautes, qu'elles dérobent le Sultan à la vûe du peuple. Quand on a quelque placet à présenter au Grand - Seigneur, on tache de se mêler parmi ces gardes, & on léve en haut le placet. Quelquefois le Sultan daigne le prendre lui-mème; mais le plus fouvent il ordonne à un Aga de s'en charger, & se fait ensuite représenter les placets au fortir de la mosquée. Il n'est pas à craindre qu'on ofe l'importuner de mémoires inutiles, & de placets fur des bagatelles, puisqu'on écrit moins à Constantinople en toute une année qu'à Paris en un feul jour. On fe hazarde encore moins à présenter des mémoires contre les Miniftres, à qui pour l'ordinaire le Sultan les renvoie fans les lire. Poniatowsky n'avait que cette voïe pour faire paffer jusqu'au Grand - Seigneur les plaintes du Roi de Suéde. Il dressa un mémoire accablant contre le Grand - Visir. Mr. de Fèriol, alors Ambaffadeur de France, & qui m'a conté le fait, fit traduire le mémoire en Turc. On donna quelque argent à un Grec pour le présenter.

Ce Gree s'étant mèlé parmi les gardes du Grand. Réduis Seigneur, leva le papier si haut, si longtems, & à faire fit tant de bruit, que le Sultan l'aperçut, & prit lui-même le ménioire.

On fe fervit pluficurs fois de cette voie pour massilpréfenter au Sultan des mémoires contre fes Vi-tan, firs: un Suédois nommé Leloing, en donna encore un autre bientôt après. Charles XII. dans l'Empire des Turcs était réduit à emploier les

refources d'un fujet oprimé.

Quelques jours après le Sultan envoia au Roi de Suéde, pour toute réponde à les plaintes, vingt-cinq chevaux Arabes, dont l'un qui avait porté fa Hauteile, était couvert d'une felle & d'une houffe enrichies de pierreries, avec des étriers d'or mafif. Ce préfent fut accompagné d'une lettre obligante, mais conque en termes généraux, & qui failait foupçonner que le Miniftre n'avait rien fait que du confentement du Sultan. Chourlouf, qui favait dislimuler, envoia auffi cinq chevaux très - rares au Roi. Charler dit fiérement à celui qui les amenait: Retournez vers vorre Matre, & difficielle.

Mr. Pouiatowsky ayant déja olf faire préfegter un mémoire contre le Grand - Vifir , conçut alors le hardi deflein de le faire dépofer. Il favait que ce Vifir déplaifait à la Sultaue Mére, que k Kiflar Aga, Chef des eunuques noirs , & l'Aga des Janiliaires le haiflaient : il les excita tous trois à parler contre lui. C'était une chofé bien furprenante, de voir un Chrètien , un Polonais , un Agent sans caractère d'un Roi Suédois réfugié chez

- - - - Con

224 chez les Turcs, cabaler presque ouvertement à la Porte contre un Vice-Roi de l'Empire Ottoman, qui de plus était utile & agréable à fon Maitre, Poniatowsky n'eût jamais réuffi. & l'idée feule du projet lui eût couté la vie, si une Puisfance plus forte que toutes celles qui étaient dans fes intérêts, n'eût porté les derniers coups à la fortune du Grand-Vilir Chourlouli.

firs.

Le Sultan avait un jeune Favori, qui a depuis gouverné l'Empire Ottoman, & a été tué en Hongrie en 1716. à la bataille de Peterwaradin, gagnée fur les Turcs par le Prince Eugène de Savoie. Son nom était Coumourgi Ali-Pacha. Sa naissance n'était guère différente de celle de Chourlouli: il était fils d'un porteur de charbon, comme Coumourgi le fignifie, car Coumour veut dire charbon en Turc. L'Empereur Achmet II. oncle d'Achmet III. aïant rencontré dans un petit bois près d'Andrinople Counourgi encore enfant, dont l'extrême beauté le frapa, le fit conduire dans fon Sérail. Il plut à Moustapha, fils ainé & fuccesseur de Mahomet. Achmet III. en fit son Favori. Il n'avait alors que la charge de Selictar Aga, porte-épée de la Couronne. Son extrême jeuflesse ne lui permettait pas de prétendre à l'emploi de Grand-Visir: mais il avait l'ambition d'en faire. La faction de Suéde ne put jamais gagner l'esprit de ce Favori. Il ne fut en aucun tems l'ami de Charles, ni d'aucun Prince Chrètien, ni d'aucun de leurs Ministres; mais en cette occafion, il fervait le Roi Charles XII. fans le vouloir; il s'unit avec la Sultane Valide & les grands Officiers de la Porte, pour faire tomber Chour-

louli

### Roi de Suede. Livre V.

louli qu'ils haufaient tous. Ce vieux Ministre, qui avait longtems & bien fervi fon Maitre, fut la victime du caprice d'un enfant, & des intrigues d'un étranger. On le dépouilla de sa Dignité & de fes richesses: on lui ota sa femme, qui était fille du dernier Sultan Monstapha; & il fut relegué à Caffa, autrefois Théodofie, dans la Tartarie Crimée. On donna le Bul, c'est-à-dire le sceau de l'Empire, à Numan Couprougli , petit-fils du grand Couprougli qui prit Candie. Ce nouveau Visir était tel que les Chrètiens mal-instruits ont peine à se figurer un Turc, homme d'une vertu infléxible, scrupuleux observateur de la loi, il oposait fouvent la justice aux volontés du Sultan. Il ne voulut point entendre parler de la guerre contre le Moscovite, qu'il traitait d'injuste & d'inutile; -mais le même attachement à fa loi, qui l'empêchait de faire la guerre au Czar, malgré la foi des traités, lui fit respecter les devoirs de l'hofpitalité envers le Roi de Suéde. Il difait à font Maître : " La loi te défend d'attaquer le Czar, qui , ne t'a point offense; mais elle t'ordonne de se-" courir le Roi de Suéde, qui est malheureux chez , toi. , Il fit tenir à ce Prince huit cent bourfes , (une bourse vaut cinq cent écus ) & lui conseilla de s'en retourner paisiblement dans ses Etats, par les terres de l'Empereur d'Allemagne, ou par des vaisseaux français, qui étaient alors au port de Constantinople, & que Mr. de Fériol, Ambassadeur de France à la Porte, offrait à Charles pour le transporter à Marseille. Le Comte Poniatowsky négotia plus que jamais avec ce Ministre, & acquit dans les négotiations une supériorité que l'or des H. de Ch. XII. Liv. V.

Mofeovites ne pouvait plus lui difputer auprès d'un Vifir incorruptible. La faction Ruffe crut que la meilleure reflource pour elle était d'enpoisonner un négotiateur fi dangereux. On gagna un de fes domettiques, qui devait lui donner du pofion dans du caffè; le crime fut découvert avant l'exécution; on trouva le poison entre les mains du domettique dans une petite fole, que l'on porta au Grand-Seigneur. L'empoisonneur fut jugé en plein Divan & condamé aux galerse, parce que la justice des Tures ne punit jamais de mort les crimes qui n'ont pas été exécutes.

Charles XII. toujours perfuadé que tôt ou tard ir étufirai à faire déclarer l'Empire Turc contre celui de Ruffle, n'accepta aucune des propoficions qui tendaient à un retour paifible dans fes Etats; il ne cessait de représenter comme formidable aux Turcs ce même Cara qu'il avait longtems méprise: ses Emissaires infinuaient sans cesse que Pierre Alexiowits voulait se rendre mattre de la navigation de la Mer Noire, qu'après avoir subjugué les Cosaques il en voulait à la Tartarie Crimée. Tantôt ces représentations animaient la Porte, tantôt les Ministres Russes les rendaient fans effet.

Tandis que Charles XII. faifait ainfi dépendre fa définée des volontés des Vifirs, qu'il recevait des bienfaits & des affronts d'une Puissance étrangère, qu'il faifait préfenter des placets au Sultan, qu'il fublifait de fes libéralités dans un desert, tous ses ennemis réveillés attaquaient ses Etats.

La

La bataille de Pultava fut d'abord le fignal d'u- Révoi ne révolution dans la Pologne. Le Roi Auguste lucion en Pos v retourna, protestant contre son abdication, logne contre la paix d'Altranstad, & accusant publiquement de brigandage & de barbarie Charles XII. qu'il ne craignait plus. Il mit en prison Finglien & Imbof ses Plénipotentiaires qui avaient figné fon abdication, comme s'ils avaient en cela paffé leurs ordres & trahi leur Maître. Ses troupes Saxonnes, qui avaient été le prétexte de fon détrônement, le ramenerent à Varfovie, accompagné de la plupart des Palatins Polonais, qui lui avant autrefois juré fidélité, avaient fait depuis les mêmes fermens à Stanislas, & revenaient en faire de nouveaux à Auguste. Siniawsky même rentra dans fon parti, & perdant l'idée de se faire Roi, se contenta de rester Grand-Général de la Couronne. Flemming fon premier Ministre, qui avait été obligé de quitter pour un tems la Saxe, de peur d'etre livré avec Patkul, contribua alors par fon adresse à ramener à son Maître une grande partie de la Noblesse Polonaise.

Le Pape releva ses peuples du serment de fidélité qu'ils avaient fait à Stanislas. Cette démarche du Saint-Pére faite à propos, & appuiée des forces d'Auguste, fut d'un assez grand poids : elle affermit le crédit de la Cour de Rome en Pologne, où l'on n'avait nulle envie de contester alors aux premiers Pontifes le droit chimérique de se mêler du temporel des Rois. Chacun retournait volontiers fous la domination d'Auguste, & recevait fans répugnance une abfolution inutile

tile, que le Nonce ne manqua pas de faire valoir

comme néceilaire.

La puissance de Charles & la grandeur de la Suéde touchèrent alors à leur dernier période. Plus de dix Tetes couronnées voucient depuis longtems avec crainte & avec envie la domination Suédoife s'étendant loin de fes bornes naturelles au-delà de la Mer Baltique, depuis la Duna jusqu'à l'Elbe. La chûte de Charles & son abfence réveillèrent les intérêts & les jalousies de tous ces Princes, affoupies longtems par des traités, & par l'impuissance de les rompre.

Le Czar plus puissant qu'eux tous ensemble, profitant de fa victoire, prit Vibourg & toute la Carelie, inonda la Finlande de troupes, mit le siége devant Riga, & envoïa un corps d'armée en Pologne pour aider Auguste à remonter fur le trône. Cet Empereur était alors ce que Charles avait été autrefois, l'arbitre de la Pologne & du Nord; mais il ne confultait que ses intérêts, au lieu que Charles n'avait jamais écouté que fes idées de vengeance & de gloire. Le Monarque Suédois avait fecouru fes Alliés, & accablé ses ennemis, sans exiger le moindre fruit de ses victoires: le Czar se conduisant plus en Prince, & moins en Héros, ne voulut secourir le Roi de Pologne qu'à condition qu'on lui céderait la Livonie; & que cette Province, pour laquelle Auguste avait allumé la guerre, resterait aux Moscovites pour toujours.

Le Roi de Dannemarck oubliant le traité de Travendal, comme Auguste celui d'Altranstad, songea dès lors à fe rendre maitre des Duchés de

Hol-

Holftein & de Brème, für lefquels il renouvella les prétentions. Le Roi de Pruife avait d'anciens droits fur la Poméranie Suédoife, qu'il voulait faire revivre. Le Duc de Meckelbourg voiait avec dépit que la Suéde posfedat encore Vifinar, la plus belle ville du Duché: ce Prince devait époufer une niéce de l'Empereur Mosovire; & le Czar ne demandait qu'un prétexte pour s'établir en Allemagne, à l'exemple des Suédois. George Electeur de Hanover, cherchait de son coté à s'enrichir des dépouilles de Charles. L'Evèque de Muntfer aurait bien voulu faire aufit valoir quelques droits, s'il en avait eu le pouvoir.

Douze à treize mille Suédois défendaient la Poméranie & les autres pais que Charler podifidait en Allemagne: c'était-là que la guerre allait le porter. Cet orage alarma l'Empereur & fes Alliés. Ceft une loi de l'Empire, que quiconque attaque une de fes provinces, eft réputé l'ennemi de tout le Corps Germanique.

Mais il y avait encore un plus grand embarras. Tous ces Princes, à la réferve du Czar, étaient réunis alors contre Louis XIV. dont la puissance avait été quelque tems aussi redoutable à PEmpire que celle de Charles.

L'Allemagne s'était trouvée, au commencement du fiécle, preffée du Midi au Nord, entre les armées de la France & de la Suéde. Les Francuis avaient paffé le Danube, & les Suédois l'Oder: Il leurs forces, alors victorieufes, s'étaient jointes, l'Empire ett été perdu. Mais la même tatalité qui accabla la Suéde, avait aufit hunij-

lié la France: toutefois la Suéde avait encore des reffources, & Louis XIV. faifait la guerre avec vigueur, quoique malheureusement. Si la Poméranie, & le Duché de Brème devenaient le théatre de la guerre, il était à craindre que l'Empire n'en souffrit; & qu'étant affaibli de ce côté, il n'en fût moins fort contre Louis XIV. Pour prévenir ce danger, l'Empereur, les Princes d'Allemagne, Anne Reine d'Angleterre, les Etats-Généraux des Provinces-Unies, conclurent à la Haie, fur la fin de l'année 1709. un des plus finguliers traités que jamais on ait fignés. Il fut stipulé par ces Puissances, que la guerre contre les Suédois ne se ferait point en Poméranie, ni dans aucune des provinces de l'Allemagne; & que les ennemis de Charles XII. pouraient l'attaquer par - tout ailleurs. Le Roi de Pologne & le Czar accédèrent eux-mêmes à ce traité; ils y firent inférer un article aussi extraordinaire que le traité même; ce fut que les douze mille Suédois, qui étaient en Poméranie, n'en pouraient fortir pour aller défendre

Pour affurer l'exécution de ce traité, on propoid d'affembler une armée confervatrice de cette neutralité imaginaire. Elle devait camper fur le bord de l'Oder: c'été été une nouveauté finaguière qu'une armée levée pour empêcher une guerre: ceux même qui devaient la foudoire, vavient pour la plúpart beaucoup d'intérêt à faire cette guerre, qu'on prétendait écarter; le trairé portait qu'elle ferait composée des troupes de l'Empereur, du Roi do Prusse, de l'Ellecteur do

leurs autres Provinces.

de Hanover, du Landgrave de Heffe, de l'Eveque de Munster.

Il arriva ce qu'on devait naturellement attendre d'un pareil projet : il ne fut point exécuté: les Princes qui devaient fournir leur contingent pour lever cette armée, ne donnèrent rien: il n'y eut pas deux régimens formés: on parla beaucoup de neutralité, personne ne la garda; & tous les Princes du Nord, qui avaient des intérêts à démèler avec le Roi de Suéde, reftèrent en pleine liberté de se disputer les dépouilles de ee Prince.

Dans ces conjonctures, le Czar après avoir Triomlaisse ses troupes en quartier dans la Lithuanie, phe du & avoir ordonné le siège de Riga, s'en retourna à Moseow étaler à ses peuples un apareil en auffi nouveau que tout ce qu'il avait fait jusqu'a- renoulors dans ses Etats; ce fut un triomphe tel à vellé peu près que celui des anciens Romains. Il fit des Roson entrée dans Moscow le premier Janvier 1710. fous fept arcs triomphaux, dreffés dans les rues ornées de tout ce que le climat peut fournir, & de ce que le commerce florissant par fes foins y avait pu aporter. Un régiment des gardes commençait la marche, fuivi des piéces d'artillerie prises sur les Suédois à Lesno & à Pultava: chacune était trainée par huit chevaux couverts de housses d'écarlate pendant à terre: ensuite venaient les Etendarts, les Timbales, les Drapeaux, gagnés à ces deux batailles, portés par les Officiers & par les foldats qui les avaient pris : toutes ces dépouilles étaient fuivies des plus belles troupes du Czar. Après qu'elles eu-

rent défilé, on vit fur un char fait exprès \*), paraître le braneard de Charles XII. trouvé sur le champ de bataille de Pultava tout brifé de deux coups de canon : derriére ce braneard marchaient deux à deux tous les prisonniers: on y voiait le Comte Piper, premier Ministre de Suéde, le eélèbre Maréchal Renchild, le Comte de Levenbaupt, les Généraux Slipenback, Stackelberg, Hamilton, tous les Officiers & les foldats qu'on dispersa depuis dans la Grande Russie. Le Czar paraiffait immédiatement après eux fur le même cheval qu'il avait monté à la bataille de Pultava: à quelques pas de lui on voïait les Généraux qui avaient eu part au fuccès de cette lournée. Un autre régiment des gardes venait enfuite; les chariots de munitions des Suédois fermaient la marche.

Cette pompe passa au bruit de toutes les cloches de Moseow, au son des tambours, des timbales, des trompettes, & d'un nombre infini d'instrumens de musique, qui se faisaient entendre par reprifes, avec les falves de deux cent piéces de canon, & les acclamations de cinq cent mille hommes, qui s'écriaient, Vive l'Empereur notre pere, à chaque pause que faisait le Czar dans cette entrée triomphale.

Cet apareil impofant augmenta la vénération de ses peuples pour fa personne: tout ce qu'il avait

<sup>\*)</sup> Mr. Norberg; Con- té à la main. On s'en raporscheur de Charles XII. re- te sur ces circonstances esprend ici l'Auteur, & affure fentielles à ceux qui les ont que ce brancard était por- vues.

fait d'utile en leur faveur, le rendait peut-être moins grand à leurs yeux. Il fat cependant continuer le blocus de Riga; les Généraux s'emparèrent du rette de la Livonie, & d'une partie de la Finlande. En même tems le Roi de Dannemarck vint avec toute fa flote faire une defocute en Suéde: il y débarqua dix-lépt mille hommes, qu'il laiffa fous la conduite du Comte de Reventile.

La Suéde était alors gouvernée par une Régence composée de quelques Sénateurs, que le Roi établit quand il partit de Stockolm. Le Corps du Sénat, qui croïait que le gouvernement lui apartenait de droit, était jaloux de la Régence: l'Etat fouffrit de ces divisions; mais quand après la bataille de Pultava, la première nouvelle qu'on aprit dans Stockolm fut que le Roi était à Bendet à la merci des Tartares & des Turcs, & que les Danois étaient descendus en Scanie, où ils avaient pris la ville d'Helfimbourg, alors les jalousies cesserent, on ne songea qu'à sauver la Suéde. Elle commençait à être épuisée de troupes réglées; car quoique. Charles eût toujours fait ses grandes expéditions à la tête de petites armées, cependant les combats innombrables qu'il avait livrés pendant neuf années, la nécefsité de recruter continuellement ses troupes, d'entretenir ses garnisons, & les corps d'armée qu'il falait toujours avoir fur pied, dans la Finlande, dans l'Ingrie, la Livonie, la Poméranie, Brème, Verden: tout cela avait coûté à la Suéde, pendant le cours de la guerre, plus de deux cent cinquante mille foldats; il ne reftait

pas huit mille hommes d'anciennes troupes, qui avec les milices nouvelles, étaient les feules reffources de la Suéde.

La nation est née belliqueuse; & tout peuple prend infensiblement le génie de son Roi. On ne s'entretenait d'un bout du pais à l'autre que des actions prodigieuses de Charles & de ses Généraux, & des vieux corps qui avaient combattu fous eux à Narva, à la Duna, à Cliffau, à Pultusk, à Hollosin. Les moindres Suédois en prenaient un esprit d'émulation & de gloire. La tendresse pour le Roi, la pitié, la haine irréconciliable contre les Danois, s'y joignirent encore. Dans bien d'autres païs les païsans sont esclaves, ou traités comme tels: ceux-ci faisant un corps dans l'Etat, se regardaient comme des citoïens, & se formaient des sentimens plus grands; de forte que ces milices devenaient en peu de tems les meilleures troupes du Nord.

Der Le Géméral Steinbock le mit par ordre de la pellont Régence à la tête de huit mille hommes d'anciensoidair stroupes, & d'environ douze mille de ces noudéfour sur les milices, pour aller chaifer les Danois, qui me ravageaient toure la côce d'Helfimbourg, & qui Damoi-étendaient déja leurs contributions fort avant fe dans les terres.

> On n'eut ni le tems, ni les moïens de donner aux milices des habits d'ordonnaice: la plupart de ces laboureurs yinrent vêrus de leurs farots de toile, aïant à leurs ceintures des piftolets attachés avec des cordes. Steinbock à la tête de cette armée extraordinaire, se trouva en préfence des Danois à trois lieues d'Héllimbourg le

10. Mars 1710. Il voulut laisser à ses troupes quelques jours de repos, se retrancher, & donner à ses nouveaux soldats le tems de s'accoutumer à l'ennemi; mais tous ces païsais demanderent la bataille le même jour qu'ils artivèrent.

Des Officiers qui y étaient, m'ont dit les avoir vus alors presque tous écumer de colère, tant la haine nationale des Suédois contre les Danois est extreme. Steinbock profita de cett disposition des esprits, qui dans un jour de bataille vaut autant que la discipliar militaires on attaqua les Danois s. cett-la qu'on vit ce dont il n'y a peut-être pas deux exemples de plus, des milices toutes nouvelles égaler dans le premier combat l'intrépidité des vieux corps. Deux régimens de ces paisans armés à la hate taillérent en piéces le régiment des gardes da Roi de Dannemark, dont il ne resta que dix hommes.

Les Danois entiérement défaits se retirèrent fous le canon d'Helsimbourg. Le trajet de Suéde en Zéeland elt si court, que le Roi de Dannemark aprit le même jour à Coppenhague, la défaite de son armée en Suéde; il envoia sa slote pour embarquer les débris de ses troupes. Les Danois quitterent la Suéde avec précipitation cinq jours après la bataille; mais ne pouvant emmener leurs chevaux, & ne voulant pas lea liffer à l'ennemi, ils les turient tous aux environs d'Helsimbourg, & mirent le seu à leurs provisions, brûlant leurs grains & leurs bagages, & laissant dans Helsimbourg quatre mille blef. se, dont la plus grande partie mourut par l'inféction

fection de tant de chevaux tués, & par le défaut de provisions, dont leurs compatriotes memes les privaient pour empêcher que les Sué-

dois n'en jouissent.

Dans le même tems les patifans de la Dalécarlie ayant out dire dans le fond de leurs forêts, que leur Roi était prifonnier chez les Turcs, députerent à la Régence de Stockolm, '& officrent d'aller à leurs dépens, au nombre de vingt mille, délivrer leur Maitre des mains de fes ennemis. Cetre propoficion, qui marquait plus de courage & Ttaffection qu'elle n'était utile, fut écoutée avée plaifir, quoique rejettée; & on ne manqua pas d'en inftruire le Roi, en dui en voiant le détail de la biaraille d'Helfimbourg.

Charles reçut dans fon camp, près de Bender, ces nouvelles confolantes au mois de Juillet 1710. Peu de tems après un autre événement

le confirma dans ses espérances.

Le Grand-Vifir Couprongff, qui s'opofait à fes deffeins, fut dépofé après deux mois de Minittère. La petite Cour de Charles XII-& ceux qui tenaient encore pour lui en Pologne, publiaient qui Charles hifaits de détaifait les Vifirs, & qu'il gouvernait l'Empire Turc du fond de fa retraite de Bender; mais il n'avait aucune part à la differace de ce Favori. La rigide probité du Vifir fut, dit-on, la feule caufe de fa chûte: fon prédécefeur ne païait point les Janitfaires du Tréfor Impérial, mais de l'argent qu'il friait venir par fes extorfions: Couprough les paya de l'argent du tréfor. Achonte liu reprocha qu'il préferait l'intérêt des fujets à celui de l'Empereur Ton

Ton prédécesseur Chourloudi, lui dit-il, savait bien trouver d'autres moiens de paier mes troupes. Le Grand-Visir répondit: S'il avait Part d'enrichir Ta Hautesse par des rapines, c'est un

art que je fais gloire d'ignorer.

Le fecrei profond du Sérail permet rarement que de pariels difcours transpirent dans le public; mais celui-ci fut fù avec la difgrace de Couprougli. Ce Vifir ne païa point fa hardief. se de fa têve, parce que la vraïe verru se la quelquefois respecter, lors même qu'elle dépalat. On lui permit de se retirer dans l'isle de Négrepont. J'ai fù ces particularités par des lettres de Mt. Bru mon parent, premier Drogman à la Potte Ottomane, & je les raporte pour faire connaître l'espir de ce Gouvernement.

Le Grand Seigneur fit alors revenir d'Alep Baltagi Mehmet, Pacha de Syrie, qui avait déja été Grand-Vifir avant Chourlouft. Les Baltagis du Sérail, ainfi nommés de Balta, qui fignifie cogiqué, font des efclaves qui coupent le bois pour Pufage des Princes du fang Ottoman, & des Sultanes. Ce Vifir avait été Baltagi dans fa jeunesfie, & en avait toujours retenu le nom, selon la coutume des Turcs, qui prennent fans rougir le nom de leur première profession, ou de celle de leur pére, ou du lieu de leur naissance.

Dans le tems que Baltagi Mehemet était valet <sub>Fen-</sub>dans le Sérail, il fut affez heureux pour rendre deude quelques petits fervices au Prince Achmet, alors bir prifonnier d'Etat fous l'Empire de fon frére l'ille. Monthapha: on laisse aux Princes du fang Otto-

man

man pour leurs plaisirs quelques femmes d'un âge à ne plus avoir d'enfans (& cet âge arrive de bonne heure en Turquie), mais affez belles encore pour plaire. Achmet devenu Sultan donna une de ces esclaves, qu'il avait beaucoup aimée, en mariage à Baltagi Mehemet. Cette femme par ses intrigues fit son mari Grand-Vifir : une autre intrigue le déplaca : & une troi-

sième le fit encore Grand - Visir.

Quand Baltagi Mehemet vint recevoir le Bul de l'Empire, il trouva le parti du Roi de Suéde dominant dans le Sérail. La Sultane Validé, Ali-Coumourgi Favori du Grand - Seigneur , le Kislar-Aga Chef des Eunuques noirs, & l'Aga des Janissaires, voulaient la guerre contre le Czar: le Sultan y était déterminé : le premier ordre qu'il donna au Grand-Visir fut d'aller combattre les Moscovites avec deux cent mille hommes. Baltagi Mehemet n'avait jamais fait la guerre; mais ce n'était point un imbécile, comme les Suédois mécontens de lui l'ont représenté. Il dit au Grand-Seigneur, en recevant de sa main un sabre garni de pierreries : Ta Hautesse sait que i'ai été élevé à me servir d'une hache pour fendre du bois, & non d'une épée pour commander tes armées : je tacherai de te bien servir ; mais si je no reuffis pas, fouviens-toi que je t'ai suplié de ne me le point imputer. Le Sultan l'affura de son anutié, & le Visir se prépara à obéir.

La premiére démarche de la Porte Ottomane fut de mettre au château des fept tours l'Ambaffadeur Moscovite. La coutume des Turcs est de commencer d'abord par faire arrêter les Mi-

Miniftres des Princes auxquels ils déclarent la guerre. Obfervareurs de l'holpitalité en tout le refle, ils violent en cela le droit le plins fiacré des Nations. Ils commettent cette injutice fous préexet d'équité, s'imaginant, ou voulant faire croire, qu'ils n'entreprennent jamais que de jufes guerres, parce qu'elles font confacrées par l'aprobation de leur Mouphti. Sur ce principe ils 6 croient armés pour châtier les violateurs de traités que fouvent ils rompent eux-mêmes, & croient punir les Ambaffadeurs des Rois leurs ennemis, comme complices des infidélités de leurs Maitres.

A cette raifon se joint le mépris ridicule qu'ils affectent pour les Princes Chrétiens, & pour les Ambassadeurs, qu'ils ne regardent d'ordinaire que

comme des Confuls de Marchands.

Le Han des Tartares de Crimée, que nous Han nommons le Kam , requi ordre de fe tenir prét érre avec quarante mille Tartares. Ce Prince gou- retre verne le Nagai, le Budziack, avec une parter, de la Cirimée, province connue dans l'antiquité fous le nom de Cherfonielé Taurique, où les Grecs portèrent leur commerce & leurs armes, & fondèrent de puisfantes villes; & où les Génois pénétrèrent depuis, lorsqu'ils étaient les maîtres du commerce de l'Europe. On voit en ce pais des ruines des villes Grecques, & quelques monumens des Génois, qui shibistient encore au milieu de la défolation & de la barbarie.

Le Kam est apellé par ses sujets Empereur; mais avec ce grand titre, il n'en est pas moins

240

l'esclave de la Porte. Le sang Ottoman dont les Kams font descendus, & le droit qu'ils prétendent a l'Empire des Turcs, au défaut de la race du Grand-Seigneur, rendent leur famille refpectable au Sultan meme, & leurs perfonnes redoutables. C'est pourquoi le Grand-Seigneur n'ofe détruire la race des Kams Tartares; mais il ne laisse presque jamais vieillir ces Princes sur le Trône. Leur conduite est toujours éclairée par les Pachas voifins, leurs Etats entourés de Janiffaires, leurs volontés traverfées par les Grands-Visirs, leurs deffeins toujours suspects. Si les Tartares se plaignent du Kam, la Porte le dépofe fur ce prétexte ; s'il en est trop aimé , c'est . un plus grand crime dont il est plutôt puni ; ainsi presque tous passent de la souveraineté à l'exil, & finissent leurs jours à Rhodes, qui est d'ordinaire leur prison & leur tombeau.

Les Tartares leurs fujets font les peuples les plans frigands de la terre, & en même tems, ce qui femble inconcevable, les plus hofpitaliers. Ils vont à cinquante lieues de leur païs attaquer une earavane, détruire des villages; mais qu'un étranger, tel qu'il foit, pafie dans leur païs, non feulement il eft recu partout, logé & défraié; mais dans quelque lieu qu'il pafie, les habitans fe difputent l'honneur de l'avoir pour hôte; le maître de la maifon, fa femme, se filles, le fervent à l'envi. Les Scythes, leurs ancêtres, seur ont transfinis ce respect inviolable pour l'hospitalité, qu'ils ont conservé, parce que le peu d'étrangers qui voïagent chez eux, & le bas prix de

de toutes les denrées, ne leur rendent point cette vertu trop onéreuse.

Quand les Tartares vont à la guerre avec l'armée Ottomane, ils font nouris par le Grand-Seigneur: le butin qu'ils font est leur seule paie; autil sont-ils plus propres à piller qu'à combattre réguliérement.

Le Kam gagné par les préfens & par les intrigues du Roi de Suéde , obtint d'abord que le rendez-vous général des troupes ferait à Bender , même fous les yeux de Charles XII. afin de lui marquer mieux que c'était pour lui qu'on faifait

la guerre.

Le nouveau Viift Balingi Mehemet, n'aïant pas les mêmes engagemens, ne, voulait pas fla-ter à ce point un Prince étrainger. Il changes l'ordre, & ce fur à Andrinople que s'affembla cette grande armée. C'est toujours dans les vaf. tes & fertiles plaines d'Andrinople qu'est le rendez-vous pour des armées Turques, quand ce peuple fait la geurre aux Chrétians; les troispes venues d'Afic & d'Afrique s'y reposen. S'y rafraichissent quelques femaines; mais exposer formel. Vifir, pour prévenir le Czar, ne laiss'a reposer l'armée que trois jours, & marcha vers le Danube, & de-là vers la Bestfarabie.

Les troupes des Turcs ne font plus aujourdhui fi formidables qu'autrefois, lorfqu'elles conquirent tant d'Etats dans l'Afie, dans l'Afrique & dans l'Europe; alors la force du corps, la valeur & le nombre des Turcs, triomphaient d'ennemis moins robultes qu'eux & plus mal dificiplinés. Mais aujourdhui que les Chrétiens

H. de Ch. XII. Liv. V. Q en

entendent mieux l'art de la guerre, ils battent presque toujours les Turcs en bataille rangée, même à forces inégales. Si l'Empire Ottoman a depuis peu fait quelques conquêtes, ce n'est que fur la République de Venife, estimée plus sage que guerrière, défendue par des étrangers, & mal secourue par les Princes Chrètiens toujours divifés entr'eux.

Les Ianisfaires & les Spahis attaquent en defordre, incapables d'écouter le commandement & de se rallier : leur Cavalerie, qui devrait être excellente, attendu la bonté & la légéreté de leurs chevaux, ne faurait foutenir le choc de la Cavalerie Allemande : l'Infanterie ne favait point encore faire un ufage avantageux de la bayonnette au bout du fusil : de plus les Turcs n'ont pas eu un grand Général de terre parmi eux depuis Couprougli qui conquit l'isle de Candie. Un esclave nouri dans l'oisiveté & dans le filence du Sérail, fait Visir par faveur, & Général maleré fui, conduifait une armée levée à la hâte, fans expérience, fans discipline, contre des troupes Moscovites aguerries par douze ans de guerre & fiéres d'avoir vaincu les Suédois.

Le Czar . felon toutes les aparences, devait vaincre Baltagi Mehemet; mais il fit la meme faute avec les Turcs, que le Roi de Suéde avait commife avec lui : il méprifa trop son ennemi. perdu. Sur la nouvelle de l'armement des Turcs , il quitta Moscow: & ayant ordonné qu'on changeat le siège de Riga en Blocus, il atlembla sur les

frontières de Pologne \*) quatre-vingt mille hommes de ses troupes. Avec cette armée il prit son chemin par la Moldavie & la Valachie, autrefois le païs des Daces, aujourdhui habitée par des Chrètiens Grecs tributaires du Grand-Seigneur.

La Moldavie était gouvernée alors par le Prince Cantemir, Grec d'origine, qui réunissait les talens des anciens Grecs, la fcience des lettres & celle des armes. On le faifait descendre du fameux Tinner, connu sous le nom de Tamerlan. Cette origine paraiffait plus belle qu'une Grecque ; on prouvait cette descendance par le nom de ce Conquérant. Timur, dit-on, ressemble à Temir ; le titre de Kan, que possedait Timur avant de conquerir l'Asse, se retrouve dans le nom de Cantemir; auffi le Prince Cantemir est descendant de Tamerlan. Voilà les fondemens de la plûpart des généalogies.

De quelque maison que sût Cautemir, il devait toute sa fortune à la Porte Ottomane. A peine avait-il reçû l'investiture de sa Principauté, qu'il trahit l'Empereur Turc son bienfaiteur pour le Czar, dont il espérait davantage. Il se flatait que le vainqueur de Charles XII. triompherait aifément d'un Visir peu estimé, qui n'avait jamais fait la guerre, & qui avait choisi pour fon Kiaia, c'est-à-dire, pour son Lieutenant,

\*) Le Chapelain Norberg armes, de le suivre à cette prétend que le Czar força le guerre. Si cela estrété vrais quatriéme homme de les fu- l'armée est été au ajoins de

jets capable de porter les deux millions de foldats,

Pintendant des Douanes de Turquie. Il comptair que tous les gens fe rangeraient de fon parti ; les Patriarches Grees l'encouragèrent à cette défection. Le Caza aiant dont fait un traité fecret avec ce Prince, & l'aiant reçu dans fon armée, s'avanca dans le pais & arriva au mois de Juin 1711. In re bord feptentrional du fleuve Hierafe, aujourdhui le Pruth, près d'Yassi capitale de la Moldavie.

Dès que le Grand - Vifir eut apris que Pierre Alexionvis marchait de ce octé, il quinta auffitôt fon camp, & fuivant le cours du Danube, 
il alla paffer ce fleuve fur un pont de bâteaux près 
d'un bourg, nommé Saccia, au même endroit, 
où Darius fit conftruire autrefois le pont qui 
porta fon nom. L'armée Turque fit tant de diligence, qu'elle partt biemôt en préfence des 
Moßovites, la rivière de Pruth entre deux.

Le Czar fur du Prince de Moldavie, ne s'attendait pas que les Moldaves duffient lui manquet. Mais fouvent le Prince & les fujets ont des intérêts très-différens. Ceux-ci aimaient la domination Turque, qui n'elt jamais fatale qu'aux grands, & qui affecte de la douceur pour les peuples tribuaires : ils redoutaient les Chrètiens, & furtout les Mofcovites, qui les avaient toujours traités avec inhumanité. Ils portérent toutes leurs provisions à l'armée Ottomane: les entrepeneurs qui s'étaient engagés à fournit des vivres aux Mofcovites, exécuterent avec le Grand-Vifit le marché même qu'ils avaient fait avec le Czar. Les Valaques vosfins des Moldaves montrérent aux Tures la même affection; tant l'ancienne idée de la barbarie Moscovite a-

vait aliéné tous les esprits.

Le Czar ainsi trompé dans ses espérances. peut-être trop legérement prises, vit tout d'un coup fon armée fans vivres & fans fourages. Les foldats desertaient par troupes, & bientôt cette armée se trouva reduite à moins de trente mille hommes prêts à périr de misère. Le Czar éprouvait sur le Pruth, pour s'être livré à Cantemir, ce que Charles XII. avait éprouvé à Pultava pour avoir trop compté sur Mazeppa. Cependant les Turcs passent la rivière, enferment les Ruffes , & forment devant eux un camp retranché. Il est surprenant, que le Czar ne disputat point le passage de la rivière, ou du moins qu'il ne réparat pas cette faute en livrant bataille aux Turcs immédiatement après le passage, au-lieu de leur donner le tems de faire périr son armée de faim & de fatigue. Il semble, que ce Prince fit dans cette campagne tout ce qu'il fallait pour être perdu. Il se trouva sans provisions, aïant la riviére de Pruth derriére lui, cent cinquante mille Tures devant lui, & quarante mille Tartares, qui le harcelaient continuellement à droite & à gauche. Dans cette extrémité, il dit publiquement, "Me voilà du moins aussi mal " que mon frére Charles l'était à Pultava.

Le Comte Poniatowsky, infatigable Agent du Roi de Suéde, était dans l'armée du Grand-Vifir avec quelques Polonais & quelques/Suédois, qui tous croïaient la perte du Car inévitable.

Dès que Poniatowsky vit que les armées feraient infailliblement en préfence, il le manda

3

au Roi de Suéde, qui partit auffi-tot de Bender, fuivi de quarante Officiers, jouiflant par avance du plaifir de combatre l'Empereur Mofoovite. Après beaucoup de pertes & de marches ruisnutés, le Czar pouife vers le Pruth, n'avait pour tous retranchemens que des chevaux de frife & des chariots : quedques troupes de Janiflaires & de Spahis vinrent fondre fur fon armée fi mal retranchée; mais ils attaquerent en defordre, & les Mofoovites fe défendient avec une vigueur que la préfence de leur Prince & le défepoir leur donnaient.

Les Turcs furent deux fois repoussés. Le lendemain Mr. Poniatowsky confeilla au Grand-Vifir d'affamer l'armée Môscovite, qui manquant de tout, ferait obligée dans un jour de se rendre

à discrétion avec son Empereur.

Le Cær a depuis avoué plus d'une fois qu'il n'avait jamais rien fent de fi cruel dans fa vie, que les inquiétudes qui l'agitèrent certe nui: il roulait dans fon efprit tout ce qu'il avait fait depuis tant d'années pour la gloire & le bonheut de fi nation: tant de grands ouvrages toujours interrompus par des guerres, allaient peut-ètre périr avec lui avant d'avoir été achevés; il falair ou être détruit par la faim, ou attaquer près de cent quatre-vingt mille hommes avec des troupes languifiantes, diminuées de la moi-tié, une cavalerie prefique toute démontée, & des funtaffins exténués de faim & de fatigue.

Il appella le Général Czeremetof vers le commencement de la nuit, & lui ordonna fans balancer & fans prendre confeil, que tout fut prêt à la pointe du jour pour aller attaquer les Turcs la bayonnette au bout du fusil.

Il donna de plus ordre exprès qu'on brûlât

tous les bagages, & que chaque Officier ne réfervat qu'un feul chariot; afin que s'ils étaient vaincus, les ennemis ne puffent du moins profiter du butin, qu'ils espéraient.

Après avoir tout réglé avec le Général pour la bataille, il se retira dans sa tente accablé de douleur, & agité de convulsions, mal dont il était fouvent attaqué, & qui redoublait toujours avec violence quand il avait quelque grande inquiétude. Il défendit que personne ofat de la nuit entrer dans fa tente, fous quelque prétexte que ce pût être, ne voulant pas qu'ont vint lui faire des remontrances fur une résolution desespérée, mais nécessaire; encore moins qu'on fût témoin du trifte état où il se sentait.

Cependant on brûla felon fon ordre la plus grande partie de ses bagages. Toute l'armée fuivit cet exemple quoiqu'à regret; plusieurs enterrèrent ce qu'ils avaient de plus précieux. Les Officiers - Généraux ordonnaient déja la marche. & táchaient d'infoirer à l'armée une confiance qu'ils n'avaient pas eux-mêmes; chaque foldat épuisé de fatigue & de faim, marchait fans ardeur & fans espérance. Les femmes dont l'armée était trop remplie, pouffaient des cris qui énervaient encore les courages; tout le monde attendait le lendemain matin la mort ou la fervitude. Ce n'est point une exagération; c'est à la lettre ce qu'on a entendit

entendu dire à des Officiers qui fervaient dans

cette armée.

Il y avait alors dans le camp Moscovite, crohe- une femme aussi singulière peut-ètre que le Czar meme. Elle n'était encore connue que fous le deve nom de Catherine. Sa mére était une malheufe paifane, nommée Erb - Magden, du village de Ringen en Estonie, province où les peuples sont serfs, & qui était en ce tems-là fous la domination de la Suéde ; jamais elle ne

connut son pére, elle fut baptisée sous le nom de Marthe. Le vicaire de la paroisse l'éleva par charité jusqu'à quatorze ans : à cet âge elle fut servante à Mariembourg, chez un Ministre Luthérien de ce païs nommé Gluk,

En 1702. à l'age de dix-huit ans, elle époufa un dragon Suédois. Le lendemain de fes noces, un parti des troupes de Suéde aïant été battu par les Moscovites, ce dragon qui avait été à l'action ne reparut plus ; sans que sa femme pût favoir s'il avait été fait prisonnier, & fans même que depuis ce tems elle en pût jamais rien aprendre.

Quelques jours après, faite prisonniére ellemême par le Général Baur, elle fervit chez lui, ensuite chez le Maréchal Czeremetof: celui - ci la donna à Menzikoff, homme qui a connu les plus extrêmes vicilitudes de la fortune, ayant été de garçon patissier, Général & Prince, ensuite dépouillé de tout & rélégué en Sibérie, où il est mort dans la misère & dans le desespoir.

Ce fut à un souper chez le Prince Menzikoff que

que l'Empereur la vit & en devint amoureux. Il l'épousa secrétement en 1707, non pas séduit par des artifices de femme , mais paree qu'il lui trouva une fermeté d'ame capable de feconder ses entreprises, & même de les continuer après lui. Il avait déja répudié depuis longtems sa première femme Ottokesa, fille d'un Boyard, aecufée de s'opofer aux changemens qu'il faifait dans ses Etats. Ce erime était le plus grand aux yeux du Czar. Il ne voulait dans fa famille que des personnes qui pensassent comme lui. Il erut reneontrer dans cette esclave étrangére les qualités d'un Souverain, quoiqu'elle n'eût aucune des vertus de fon fexe : il dédaigna pour elle les préjugés qui eussent arrêté un homme ordinaire; il la fit couronner Impératrice : le même génie qui la fit femme de Pierre Alexiowits, lui donna l'Empire après la mort de fon mari. L'Europe a vû avec furprise cette femme, qui ne sut jamais ni lire \* ) ni écrire, réparer fon éducation & ses faiblesses par son courage, & remplir avec gloire le Trône d'un Légiflateur.

Lorf-

\* ) Le Sr. la Morraye prétend, qu'on lui avait donné une belle éducation , qu'elle lifait & écrivait trèsbien. Le contraire eft connu de tout le monde; on ne foufire point en Livonie que les pailans aprennent à lire & à écrire, à cause de l'ancien privilège nommé le bénéfice des clercs établi autrefois chez les nouveaux Chrêtiens barbares & fitbfflant dans ces païs. Les mémoires fur leiguels on rapotte ce fait difent d'ailleurs que la Princesse Elizabers depuis Impétantice fignait conjours pour fa mére dès fon enfance.

Lorsqu'elle épousa le Czar, elle quitta la Religion Luthérienne, où elle était née, pour la Moscovite : on la rebaptisa selon l'usage du rit Ruffien & au-lieu du nom de Marthe, elle prit le nom de Catherine, fous lequel elle a été connue depuis. Cette femme étant donc au camp de Pruth, tint un Confeil avec les Officiers-Généraux, & le Vice-Chancelier Schaffirof, pendant que le Czar était dans fa tente. On conclut qu'il falait demander la paix aux Tures, & engager le Czar à faire cette démarche. Le Vice - Chancelier écrivit une lettre au Grand-Visir au nom de son Maître : la Czarine entra avec cette lettre dans la tente du Czar. malgré la défenfe; & aïant après bien des priéres, des contestations & des larmes, obtenu qu'il la fignat, elle raffembla fur le champ toutes ses pierreries, tout ce qu'elle avait de plus précieux, tout son argent; elle en emprunta même des Officiers - Généraux ; & aïant compose de cet amas un présent considérable, elle l'envoïa à Ofman Aga, Lieutenant du Grand-Visir, avec la lettre signée par l'Empereur Moscovite. Mehemet Baltagi conservant d'abord la fierté d'un Visir & d'un vainqueur, répondit : " Que le Czar m'envoie fon Premier-Ministre, & " je verrai ce que j'ai à faire. Le Vice-Chancolier Schaffirof vint aufli-tôt, chargé de quelques préfens, qu'il offrit publiquement lui - mème au Grand-Visir, assez considérables pour lui marquer qu'on avait besoin de lui, mais trop peu pour le corrompre.

#### ROI DE SUEDE. LIVRE V. 251

La promière demande du Vifir fut, que le Le Fr-Czar fe rendit avec toute fon armée à diferé. Pi tion Le Vice - Chancelier répondit que fon overle Maitre allait l'attaquer dans un quart-d'heure : Car ; & que les Moscovites périraient jusqu'au der Charnier; platet que de fubir des conditions si in les se fames. Ofinan ajouta ses remontrances aux paroles de Schefiyof.

Mebenne Bultagi n'était pas guerrier : il voiait que les Janisfiaires avaient été repoussés la veille; Ofinan lui persuada aisement de ne pas mettre au hazard d'une bataille des avantages certains. Il accorda donc d'abord une surpension d'armes pour six heures, pendant taquelle on

conviendrait des conditions du traité.

Pendant qu'on parlementait, il artiva un petit accident, qui peut faire connaître que les Tures foint fouvent plus jaloux de leurs paro-les que nous ne croions. Deux Gentilshommes traliens, parcas de Mr. Brillo, Lieutenant-Co-lonel d'un régiment de grenadiers au fervice du Cara, s'étant écartés pour chercher quelque fourage, furent pris par des Tartares, qui les emmenèrent à leur camp, & offrirent de les vendre à un Officier des Janiflàries. Le Ture indigné qu'on ofât ainfi violer la trève, fit artèter les Tartares, & les conduifit hii - même devant le Grand - Vifir avec ces deux prifonniers.

Le Visir renvoïa ces deux Gentilshommes au camp du Czar, & fit trancher la tête aux Tartares, qui avaient eu le plus de part à leur en-

lévement.

Cc-

Cependant le Kam des Tartares s'oposait à la conclusion d'un traité qui lui ôtait l'espérance du pillage: Poniatovathy secondait le Kam par les raisons les plus presantes. Mais Osman l'emporta sur l'impatience Tartare, & sur les insi-

nuations de Poniatowsky.

Le Visir crut faire affez pour le Grand-Seigneur son Maitre, de conclure une paix avantageuse. Il exigea, que les Moscovites rendisfent Azoph, qu'ils brulaffent les galères qui étaient dans ce port, qu'ils démolissent des citadelles importantes bâties fur les Palus Méotides, & que tout le canon & les munitions de ces forteresses demeurassent au Grand-Seigneur: que le Czar retirat ses troupes de la Pologne, qu'il n'inquiétat plus le petit nombre de Cosaques qui étaient sous la protection des Polonais, ni ceux qui dépendaient de la Turquie, & qu'il payat dorénavant aux Tartares un subside de quarante mille fequins par an, tribut odieux impofé depuis longtems, mais dont le Czar avait affranchi fon pais.

Enfin, le traité allait être figné, fans qu'on ett feulement fait mention du Roi de Suéde. Tout ce que Pouiatous/sp put obtenir du Vifir, fut qu'on inférât un article, par lequel le Mofocovie s'engagait à ne point troubler le retour de Charles XII; & ce qui est aflex singulier, il fut sipulé dans cet article que le-Czar & le Roi de Suéde feraient la paix s'ils en avaient envie,

& s'ils pouvaient s'accorder.

A ces conditions le Czar eut la liberté de se retirer avec son Armée, son Canon, son Artille-

rie,

rie, fes Drapeaux, fon Bagage. Les Turcs lui fournirent des vivres, & tout abonda dans son camp deux heures après la fignature du traité. qui fut commencé, conclu & figné le 21. de Juillet 1711.

Dans le tems que le Czar échapé de ce mauvais pas se retirait tambour battant & enseignes déploiées, arrive le Roi de Suéde, impatient de combattre. & de voir fon ennemi entre ses mains. Il avait couru plus de cinquante lieues à cheval, depuis Bender jusqu'auprès d'Yash. Il arriva dans le tems que les Russes commençaient à faire paisiblement leur retraite; il falait pour pénétrer au camp des Turcs aller passer le Pruth fur un pont à trois lieues de-là. Charles XII. qui ne faifait rien comme les autres hommes, paffa la rivière à la nage au hazard de se noier. & traversa le camp Moscovite au hazard d'etre pris : il parvint à l'armée Turque, & descendit à la tente du Comte Poniatowsky, qui m'a conté & écrit ce fait. Le Comte s'avança tristement vers lui, & lui aprit comment il venait de perdre une occasion qu'il ne recouvrerait peut-etre jamais.

Le Roi outré de colère va droit à la tente du Grand-Visir: il lui reproche, avec un visage enflammé, le traité qu'il vient de conclure. 22 Pai droit, dit le Grand-Visir d'un air calme, de "faire la guerre & la paix., Mais, ajoute le Roi, " n'avais-tu pas toute l'armée Moscovite en ton " pouvoir? Notre loi nous ordonne, repartit gravement le Vifir, ,, de donner la paix à nos enne-, mis, quand ils implorent notre misericorde. Eh,

"t'ordonne-t-elle, infifte le Roi en colère, de fai-"re un mauvais traité, quand tu peux impoler "telles loix que tu veux? Ne dépendait - il pas "de toi d'amener le Czar prifonnier à Conftan-

" tinople?

Le Turc pouffe à bout répondit Échement: Et qui gouvernerait fon Empire en fon abfence? Il ne faut pas que tous les Rois foient, hors de chez eux. Charler repliqua par un fourire d'indignation: il fe jetta fur un fopha, & regardant le Vilir d'un air plein de colère & de mépris, il étendit fa jambe vers hui, & embarraflant exprès fon éperon dans la robe du Turc, il la hui déchira, le releva fur le champ, remonta à cheval, & retourna à Bender, le deserpoir dans le cœur.

Poniatowiky resta encore quelque tems avec le Grand-Visir, pour essaier par des voies plus douces de l'engager à tirer un meilleur parti du Czar; mais l'heure de la prière étant venue, le Turc, sans répondre un seul mot, alla se

laver & prier DIEU.

Fin du Livre cinquiéme.



HISTOL

# HISTOIRE

DΕ

# CHARLES XII.

# LIVRE SIXIEME.

ARGUMENT.

Intrigues à la Porte Ottomane: le Kam des Tartares & le Pacha de Bender veulent forcer Charles de partir : il se désend avec quarante domessiques contre une armée : il est pris & traite en prisonnier.

L A fortune du Roi de Suéde, si changée de ce qu'elle avait été, le perfécutait dans les moindres chôes: il trouvà à son retour son petit camp de Bender, & tout le logement inondé des eaux du Niester : il se retir à quelques milles, près d'un village nommé Varnitza, & comme s'il eût eu un secret presentiment de ce qui devait lui arriver, il fit bâtix en cet en-H. de Ch. XII. Liv, VI.

droit une large maison de pierres, capable ent un besoin de soutenir quelques houres un affaut. Il la meubla même magnisquement, contre sa coutume, pour impoler plus de respect aux Tures.

Il en construist aussi deux autres, l'une pour sa Chancellerie, l'autre pour son Favori d'rouser, qui tenait une de se tables. Tandis que le Roi bàtissait ainsi près de Bender, comme sil eût voulu rester toujours en Turque, Boltagi Mebemet craignant plus que jamais les intrigues & les plaintes de ce Prince à la Porte, avait envoié le Résident de l'Empereur d'Allemagne, denander lui-même à Vicante un passe pour les Roises de par les terres héréditaires de la maison d'Autriche. Cet Envoié avait raporté en trois semaines de tems une promosse de la Régence Impériale, de rendre à Charles XII. les honneurs qui lui étaient dus, & de le conduire en toute forrée en Poméranie.

harharOn s'était adrell' à cette Régenice de Vienne,
ter s'e parce qu'alors l'Empereur d'Allemagne, Charles,
pinisiincession de Joseph, était en Espagne où il difreconreconmatherr.
milion, le Grand-Visir envoia trois Pachas au
Roi de Suéde, pour lui signifier qu'il falait

quitter les terres de l'Empire Turc.

Le Roi, qui favait l'ordre dont ils étaient chargés, leur fit d'abord dire que s'ils ofiaien lui rien propoler contre fon honneur, & lui manquer de refpect, il les ferait pendre tous trois für l'heure, Le Pacha de Salonique, qui porportait la parole, déguifa la dureté de fa commillion fous les termes les plus refpechieux. Charles finit l'audience fans daigner feulement répondre; fon Chancelier Mullern, qui refta avec ces trois Pachas, leur explique au peu de mots le refus de fon Maitre, qu'ils avaient affez

compris par fon filence.

Le Grand-Vifir ne se rebuta pas; il ordonna à Jimael Pacha, nouveau Scrasquier de Bender, de menacer le Roi de l'indignation du Sultan, s'il ne se déterminait pas sans délai. Ce Serafquier était d'un tempérament doux & d'un esprie conciliant, qui lui avait attiré la bienveillance de Charles, & l'amitié de tous les Suédois. Le Roi entra en consérence avec lui; mais ce sur pour lui dire, qu'il ne partirait que quand Aébamet lui aurait accordé deux choses, la punition de son Grand-Visir, & cent mille hommes pour retourner en Pologne.

Raltagi Mobemet fantait bien que Charles reffaire mettre des gardes fur toutes les routes de Bender à Contlantinople, pour intercepter les lettres du Roi. Il fi plus; il lui retrancha fon Thaim, c'eft-à-dire, la provision que la Porte fournit aux Princes à qui elle accorde un azyle. Celle du Roi de Suéde était immenfe, consistant en cinq cent écus par jour en argent, & dans une profision de tout ce qui peut contribuer à l'entretien d'une Cour dans la fplendeux & dans l'abondance.

Dès que le Roi fut que le Visir avait os re-Quand trancher sa substitunce, il se tourna vers son il man-H. de Ch. XII. Liv. VI. R grand. sue de

tout, il grand Maître-d'hôtel, & lui dit : " Vous n'avez " eu que deux tables jusqu'à présent, je vous orfique. " donne d'en tenir quatre des demain.

258

Les Officiers de Charles XII. étaient accoutumés à ne trouver rien d'impossible de ce qu'il ordonnait; cependant on n'avait ni provisions, ni argent; on fut obligé d'emprunter à vingt, à trente, à quarante pour cent, des Officiers, des domestiques, & des Janissaires, devenus riches par les profusions du Roi. Mr. Fabrice, l'Envoié de Holftein, Jeffreys Ministre d'Angleterre, leurs fecrétaires, leurs amis, donnèrent ce qu'ils avaient. Le Roi avec sa fierté ordinaire . & fans inquiétude du lendemain , fubfiftait de ces dons, qui n'auraient pas fuffi longtems. Il falut tromper la vigilance des gardes, & envoïer secrètement à Constantinople pour emprunter de l'argent des négocians Européans. Tous refuserent d'en prèter à un Roi qui semblait s'être mis hors d'état de jamais rendre. Un feul marchand Anglais, 110mmé Couk, ofa enfin prèter environ quarante mille écus, fatisfait de les perdre si le Roi de Suéde venait à mourir. On aporta cet argent au petit camp du Roi, dans le tems qu'on commençait à manquer de tout, & à ne plus espérer de ressource.

Dans cet intervalle Mr. Poniatowsky écrivit du camp même du Grand-Visir, une rélation de la campagne du Pruth, dans laquelle il accufait Baltagi Mehemet de lacheté & de perfidie. Un vieux Janissaire indigné de la faiblesse du Visir, & de plus gagné par les présens de Poniarowsky, se chargea de cette rélation; &

aiant

arant obtenu un congé, il présenta lui-même

la lettre au Sultan.

Poniatowsky partit du camp quelques jours après, & alla à la Porte Ottomane former des intrigues contre le Grand-Visir selon sa coutume. Les circonstances étaient favorables : le Czar

en liberté ne se pressait pas d'accomplir ses promesses: les cless d'Azoph ne venaient point; le Grand-Visir qui en était responsable, craignant avec raison l'indignation de son Maître, n'osait

s'aller préfenter devant lui.

Le Sérail était alors plus rempli que jamais Intrid'intrigues & de factions. Ces cabales que l'on gues voit dans toutes les Cours, & qui se terminent au Sid'ordinaire dans les nôtres par quelque déplacement de Ministre, ou tout au plus par quelque exil, font toujours tomber à Constantinople plus d'une tète; il en couta la vie à l'ancien Visir Chourlouli, & à Ofman ce Lieutenant de Baltari Mehemet , qui était le principal auteur de la paix du Pruth, & qui depuis cette paix avait obtenu une charge considérable à la Porte. On trouva parmi les tréfors d'Ofman la bague de la Czarine & vingt mille piéces d'or au coin de Saxe & de Moscovie; ce fut une preuve que l'argent seul avait tiré le Czar du précipice, & avait ruiné la fortune de Charles XII. Le Visir Baltagi Mehemet fut relegué dans l'isle de Lemnos, où il mourut trois ans après. Le Sultan ne faisit son bien ni à son exil ni à sa mort : il n'était pas riche, & sa pauvreté justifia sa mémoire.

A ce Grand-Visir succéda Jussif, c'est-à-dire

Escla- Joseph, dont la fortune était aussi singulière que ve fait celle de ses prédécesseurs. Né sur les frontières Vijir. de la Moscovie, & fait prisonnier par les Turcs à l'âge de fix ans avec sa famille, il avait été vendu à un Janisfaire. Il fut longtems valet dans le Sérail, & devint enfin la feconde personne de l'Empire où il avait été esclave; mais ce n'était qu'un fantôme de Ministre. Le jeune Selictar Ali Coumourgi l'éleva à ce poste glissant, en attendant qu'il pût s'y placer lui-même; & Juffuf fa créature n'eut d'autre emploi que d'apoler les sceaux de l'Empire aux volontés du Favori. La politique de la Cour Ottomane parut toute changée dès les premiers jours de ce Visiriat: les Plénipotentiaires du Czar qui reftaient à Constantinople, & comme Ministres, & comme otages, y furent mieux traités que iamais: le Grand-Visir confirma avec eux la paix du Pruth; mais ce qui mortifia le plus le Roi de Suéde, ce fut d'aprendre que les liaifons fecrètes qu'on prenait à Constantinople avec le Czar, étaient le fruit de la médiation des Ambaffadeurs d'Angleterre & de Hollande.

Constantinople depuis la retraite de Charles à Bender, était devenue ce que Rome a été si fouvent, le centre des négociations de la Chrètienté. Le Comte Defaleurs, Ambassadeur de France, y apuiait les intérêts de Charles & de Stanislas: le Ministre de l'Empereur Allemand les traverfait ; les factions de Suéde & de Mofcovic s'entrechoquaient, comme on a vù longtems celles de France & d'Espagne agiter la Cour de Rome.

L'Angleterre & la Hollande, qui paraiffaient neutres, ne l'étaient pas : le nouveau commerce que le Czar avait ouvert dans Petersbourg, attirait l'attention de ces deux Nations commercantes.

Les Anglais & les Hollandais feront roujours pour le Prince qui favorifera le plus leur trafic. Il y avait beaucoup à gagner avec le Czar: il n'eft done pas étonnant que les Minifthes d'Angleterre & de Hollande le fervillent fierrétement à la Porte Ottomane. Une des conditions de cette nouvelle amitté fur, que l'on ferait fortir incel famment Charles des terres de l'Empire Turc; foit que le Cazar efférait e faiifre de la perfonne fur les chemins, foit qu'il crût Charles moins redoutable dans fes Etats qu'en Turquie, où il était toujours fur le point d'armer les forces Ottomanes contre l'Empire des Ruffés.

Le Roi de Suéde follicitait toujours la Porte, LeSude le renvoier par la Pologne avec une nonte san orberufe armée. Le Divan refolut en effet de le do-se renvoier, mais avec une fimple efcorte de fept à chur-à huit mille hommes; non plus comme un Roi de de qu'on voulait fecourir, mais comme un hôte pariir; dont on voulait fe défaire. Pour cet effet le Sultan Abmet hui écrivit en ces termes.

Très-Puissant eutre les Rois adorateurs de Jesus, Redresseur des sorts & des injurées, & Proteseur de la Justice dans les Ports & les Républiques du Midi & du Septentriou ; éclature en Majosté, Ami de Phonuer & de la gloire, & de notre Sublime Porte, Charles Roi de Suéde.

dont DIEU couronne les entreprises de bonheur.

A Uffi-tôt que le très-illustre Achmet, ci-devant Chiaoux Pachi, aura eu l'honneur de vous présenter cette Lettre ornée de notre Sceau Impérial, soiez persuadé & convaincu de la vérité de nos intentions, qui y sont contenues, à savoir, que quoique nous nous fullions propole de faire marcher, de nouveau contre le Czar nos Troupes toujours victorieuses; cependant ce Prince, pour éviter le juste ressentiment que nous avait donné son retardement à exécuter le Traité conclu sur les bords du Pruth, & renouvelle depuis à notre Sublime Porte, aïant rendu à notre Empire le Château 🗟 la Ville d'Azoph, & cherché par la médiation des Ambassadeurs d'Angleterre & de Hollande, nos anciens amis, à cultiver avec nous les liens d'une constante paix; nous la lui avons accordée, 🗟 donné à ses Plénipotentiaires qui nous restent pour Otages notre Ratification Impériale, après avoir reçû la sienne de leurs mains.

Nous avons donné au très-honorable & vaillant Delvet Gherai, Ham de Budziack, de Crimée, de Nagaï ਵਿੱਤੇ de Circassie, ਵਿੱਤੇ à notre trèsfage Conseiller 🕃 généreux Serasquier de Bender, Hmael ( que DIEU perpetue & augmente leur magnificence & prudence) nos ordres inviolables & Salutaires pour votre retour par la Pologne, selon votre premier dessein, qui nous a été renouvelle de votre part. Vous devez donc vous préparer à partir sous les auspices de la Providence, & avec une bonorable Escorte, l'Hiver prochain, pour vous rendre dans vos Provinces, aïant soin de

passer

# ROI DE SUEDE. - LIVRE VI.

263

passer en ami par celles de la Pologne.

Tout ce qui fera nicessaire pour votre voiage vous sera fournit par ma Subblime Porte, taut en argent qu'en hommes, chevanas & chariots. Nous vous exhortons sur-tout, & vous recommandous de donner vos ordres les plus possits es les plus clairs à tous les Suedois & autres gens qui se troueut auprès de vous, de ne commettre aucun desordre, & de ne faire aucune action qui tende directement ou indirectement à violer cette paix & antité.

Vous conferverez, par-là notre bienveilance, dout nous chercherons à vous donner d'auffi grandes & d'auffi fréquentes marques qu'il s'en préfentera d'occassons. Nos troupes destinées pour vous accompagner, recevous des ordres conformes à nos intentions impériales.

Donné à notre Sublime Porte de Conftantinople , le 14. de la Lune Rebyul Eureh 1214. ce qui revient au 19. Avril 1712.

Cette lettre ne fit point encore perdre l'efipé. Il refrance au Roi de Suéde : il écrivir au Sultan. Jecqu'il ferait toute fa vie reconnaiffant des faveurs dont Sa Hauteffe l'avait comblé ; mais qu'il croïait le Sultan trop juite pour le renvoïer avec la fimple efécrte d'un camp volant, dans un pais encore inondé des troupes du Czar. En effet, l'Empereur Ruffe, malgré le premier article de la paix du Pruth, par lequel il s'était engagé à retirer toutes fes troupes de la Pologue, y en avait fuir encore paffer de nouvelles ; & ce qui femble étonnant, c'eft que le Grand-

K 4

Seigneur n'en favait rien.

La mauvaise politique de la Porte, d'avoir toujours par vanté des Ambasifiadeurs des Princes Chretiens à Conflantinople, & de ne pas entretenir un feul Agent dans les Cours Chrétienses, fait que ceux-ci pénétrent & conduisent quelquétois les réfolutions les plus fecrètes da Sultan, & que le Divan eft toujours dans une prosonde ignorance de ce qui se passe publiquement chez les Chrétiens.

Le Sultan, enfermé dans fon Sérail parmi fes femmes & fes enunques, ne voit que par les yeux de fon Grand-Viúr: ce Minittre aufil in-acceffible que fon Maitre, occupé des intrigues du Sérail, & fans correlpondance au dehors, ett d'ordinaire trompé, ou trompe le Sultan, qui le dépofe ou le fait étrangler à la première faute, pour en choifir un autre aussi ignorant ou aussi perfide, qui fo conduit comme s'es prédéceffeurs, & qui tombe bientet comme eux.

Telle eft pour l'ordinaire l'inaction & la fécunité profonde de cette Cour , que si les Princes Chretiens se liguaient contre elle, leurs flotes feraient aux Dardanelles , & leur armée de terre aux portes d'Andrinople, avant que les Turcs euslent songé à se défendre ; mais les divers intréras qui diviseront toujours la Chretienté, sauveront les Turcs d'une destinée que leur peu de politique & leur ignorance dans la guerre & dans la marine semblent leur préparer aujourdhui.

Achmet était si peu informé de ce qui se pasfait en Pologne, qu'il y envoia un Aga, pour voir voir s'il était vrai que les armées du Czar y fussent encore : deux Secretaires du Roi de Suéde, qui favaient la langue Turque, accompagnèrent l'Aga, afin de servir de témoins contre lui en cas qu'il fit un faux raport.

Cet Aga vit par ses yeux la vérité, & en vint rendre compte au Sultan meme. Achmee indigné allait faire étrangler le Grand-Vilir: mais le-Favori qui le protégeait, & qui croait avoir besoin de lui, obtint sa grace, & le soutint encore

quelque tems dans le Ministère.

Les Ruffes étaient protégés ouvertement par le Vifir, & fecrétement par Ali Commourgi, qui avait changé de parti; mais le Sultan était fi irrité, l'infraction du traité était fi manifelte; & les Janifaires, qui font trembler fouvent les Miniftres, les Favoris, & les Sultans, demandaient fi hautement la guerre, que perfonne dans le Sérail n'ôla ouvrir un avis modéré.

Auflitot le Grand-Seigneur fit mettre aux fept #16/6-Tours les Ambaffadeurs Mofcovites, déja aufla c. \* arcoutumés à aller en prifon qu'à l'audience. La Turguerre ett de nouveau déclarée contre le Czar: quie les queues de cheval arborées ; les ordres don- en fa nés à tous les Pachas d'affembler une armée de fadeux cent mille combattans. Le Sultan lui-mè. "eur me quitra Conftantinople, & vint établir fà Cour à Andrinople, pour être moins éloigné du théatre de la guerre.

Pendant ce tems une Ambaffade folemnelle envoiée au Grand-Seigneur de la part d'Augrifie & de la République de Pologne, s'avançair fur le chemin d'Andrinople; le Palatin de Mazovie é-

tait à la tête de l'Ambaifade avec une fuite de

plus de trois cent perfonnes.

Tout ce qui composait l'Ambassade sut arrêté & retenu prisonnier dans l'un des fauxbourgs de la ville : jamais le parti du Roi de Suéde ne s'était plus flaté que dans cette occasion ; cependant ce grand appareil devint encore inutile, &

toutes ses espérances furent trompées.

Si l'on en croit un Ministre public, homme fage & clairvoiant, qui réfidait alors à Constantinople, le jeune Counourgi roulait déja dans fa tête d'autres desfeins, que de disputer des deferts au Czar de Moscovie dans une guerre douteufe. Il projettait d'enlever aux Vénitiens le Péloponnèse, nommé aujourdhui la Morée, & de

se rendre maître de la Hongrie.

Il n'attendait, pour exécuter ses grands desseins, que l'emploi de premier Visir, dont sa jeunesse l'écartait encore. Dans cette idée il avait plus besoin d'ètre l'allié que l'ennemi du Czar ; son intéret ni fa volonté n'étaient pas de garder plus long-tems le Roi de Suéde, encor moins d'armer la Turquie en fa faveur. Non feulement il voulait renvoïer ce Prince; mais il disait ouvertement qu'il ne fallait plus foutfrir deformais aucun Ministre Chrètien à Constantinople ; que tous ces Ambassadeurs ordinaires n'étaient que des espions honorables, qui corrompaient ou qui trahiffaient les Visirs , & donnaient depuis trop long-tems le mouvement aux intrigues du Sérail ; que les Francs établis à Pera , & dans les échelles du Levant, font des Marchands qui n'ont befoin que d'un Conful & non d'un Ambaffabassadeur. Le Grand-Visir, qui devait son établiffement & fa vie même au Favori, & qui de plus le craignait, se conformait à ses intentions d'autant plus aisément, qu'il s'était vendu aux Moscovites, & qu'il espérait se venger du Roi de Suéde qui avait voulu le perdre. Le Mouphti, créature d'Ali Coumourgi, était aussi l'esclave de ses volontés: il avait conseillé la guerre contre le Czar, quand le Favori la voulait; & il la trouva injuste dès que ce jeune homme eut changé d'avis ; ainsi à peine l'armée fut assemblée qu'on écouta des propositions d'accommodement. Le Vice-Chancelier Schaffrof, & le jeune Czeremetof, Plénipotentiaires & otages du Czar à la Porte, promirent après bien des négociations, que le Czar retirerait fes troupes de la Pologne. Le Grand-Visir, qui savait bien que le Czar n'exécuterait pas ce Traité, ne laissa pas de le figner ; & le Sultan content d'avoir en aparence impofé des loix aux Russes, resta encore à Andrinople. Ainsi on vit en moins de fix mois la paix jurée avec le Czar, ensuite la guerre déclarée, & la paix renouvellée encore.

Le principal article de tous ces Traités fut toujours qu'on ferait partir le Roi de Suéde. Le Porte Sultan ne voulait point commettre fon honneur veus & celui de l'Empire Ottoman , en exposant le encor Roi à être pris fur la route par ses ennemis. Il le faifut stipulé qu'il partirait , mais que les Ambas- tir. fadeurs de Pologne & de Moscovie répondraient de la fûreté de fa personne ; ces Ambassadeurs jurèrent au nom de leurs Maîtres, que ni le Czar, ni le Roi Auguste, ne troubleraient son paffage;

paffage; & que Charles de son côté ne tenterait d'exciter aucun mouvement en Pologne. Le Divan aiant ainsi réglé la destinée de Charles, simula Serasquier de Bender se transporta à Varnitza, où le Roi était campé, & vint lui rendre compte des résolutions de la Porte, en lui infinuant adroitement qu'il n'y avait plus à différer, & qu'il fallait partir.

Charles ne répondit autre chose sinon, que le Grand-Seigneur lui avait promis une armée & non une escorte; & que les Rois devaient tenir leur parole.

Cependant le Général Flomming, Ministre & Favori du Rol Auguste, entretenait une correspondance screite avec le Kam de Tartarie & le Serasquier de Bender. La Mare, Gentilhomme Français, Colonel au fervice de Saxe, avait fait plus d'un voïage de Bender à Dresde, & tous cès voïages étaient fuspects.

Précifément dans ce tems, le Roi de Suéde fit arrèter, fur les frontières de la Valachie, un Courier que Flemming envoïait au Prince de Tartarie. Les lettres lui furent aportées: on les dé-hiiffa: on y vie une intelligence marquée entre les Tartares & la Cour de Drefde; mais elles étaient conçies en termes fi ambigus & fi généraux, qu'il était difficile de démèler, fi le but du Roi Auguste était feulement de détacher les Tures du parti de la Suéde, ou s'il voulait que le Kam livràt Charles à Saxons en le reconduifant en Pologne.

Il femblait difficile d'imaginer qu'un Prince aufli généreux qu'Auguste, voulût en faisissant la

## ROI DE SUEDE. LIVRE VI.

la personne du Roi de Suéde, hazarder la vie de fes Ambaffadeurs, & de trois cent Gentilshommes Polonais qui étaient retenus dans Andrinople , comme des gages de la sureté de Charles.

Mais d'un autre côté on favait, que Flemming, Ministre absolu d'Auguste, était très-délié & peu scrupuleux. Les outrages faits au Roi Electeur par le Roi de Suéde, femblaient rendre toute vengeance excufable; & on pouvait penser que si la Cour de Dresde achetait Charles du Kam des Tartares, elle pourait acheter aifément

de la Cour Ottomane la liberté des otages Polonais.

Ces raisons furent agitées entre le Roi, Mullern, fon Chancelier privé, & Grothusen son Favori. Ils lurent & relurent les lettres, & la malheureuse situation où ils étaient les rendant plus foupçonneux, ils se déterminèrent à croire

ce qu'il y avait de plus trifte. Quelques jours après, le Roi fut confirmé u dans ses soupçons par le départ précipité d'un crains Conte Sapieba réfugié auprès de lui, qui le quit- d'étre ta brusquement pour aller en Pologne se jetter un Roi entre les bras d'Auguste. Dans toute autre oc- Augucasion Sapieha ne lui aurait paru qu'un mécon- fetent; mais dans ces conjonctures délicates, il ne balança pas à le croire un traître. Les instances réitérées qu'on lui fit alors de partir, changèrent ses soupcons en certitude. L'opiniatreté de fon caractère se joignant à toutes ces vraifemblances, il demeura ferme dans l'opinion qu'on voulait le trahir & le livrer à ses ennemis.

HISTOIRE DE CHARLES XII. mis, quoique ce complot n'ait jamais été prou-

Il pouvait se tromper dans l'idée qu'il avait que le Roi Auguste avait marchandé sa personne avec les Tartares; mais il se trompait encore davantage en comptant fur le fecours de la Cour Ottomane. Quoi qu'il en foit, il réfolut de

gagner du tems.

Il dit au Pacha de Bender qu'il ne pouvait partir fans avoir auparavant de quoi payer fes dettes; car quoiqu'on lui eut rendu depuis longtems fon Thaim, ses libéralités l'avaient toujours forcé d'emprunter. Le Pacha lui demanda ce qu'il voulait, le Roi répondit au hazard mille bourfes, qui font quinze cent mille francs de notre argent en monnoie forte. Le Pacha en écrivit à la Porte : le Sultan, au lieu de mille bourses qu'on lui demandait, en accorda douze cent, & écrivit au Pacha la lettre fuivante.

# LETTRE

du Grand-Seigneur au Pacha de Bender.

Sultan partir les.

Nou- L E but de cette Lettre Impériale est pour vous vel'or- L faire savoir que sur votre recommandation & dredu représentation, & sur celle du très-noble Delvet Gherai Ham, à notre Sublime Porte, notre Impériale magnificence a accordé mille Bourses au Roi de Suéde, qui seront envoiées à Bender sous la conduite & la charge du très-Illustre Mehemet Pacha, ci-devant Chiaoux Pachi, pour rester sous votre garde jusqu'au tems du départ du Roi de SuéSuéde, dont Dieu dirige les pas; E lui être dounées alors, avec deux cent bourfes de plus, comme un furcroît de notre libéralité Impériale qui excède sa demande.

Quant à la route de Pologne qu'il est réjote de prendre, vous aurez foin, vous É le Haus, qui devez l'accompagner, de prendre des nessures si prudentes É si lages, que pendant tout le pasfage, les troupes qui sont sous voire commandement. El les gens du Roi de Suéde, ne causjan ancun dommage E ne jusque action qui puisse être réputée contraire à la paix qui jubisse le coore entre more Sublime Porte, É le Roisame É la Republique de Pologne; en sorte que le Roi passe comme ami sous nouver protections.

Ce que faifant (comme vous lui recommanderez bien expreffement de faire) il recover tous les houneurs E les égards dis à Sa Maiglé de la pardes Polouais, ce dont vous out fait affarer les Ambifinhems de Roi Augulte, E de la République, en s'offrant même à cette condition, aufi-bien que quelques autres Nobles Polouais, fi vous le requirons, pour àtages E fareté de fon polfage.

Lorfque le tens dont vous ferez convenu avec le trésnoble Delvet Gherai pour la marche, fera venu, vous vous mettres à la tête de vos braves Soldats, entre lefquels feront les Tartares, aïant à leir tête le Ham, & vous conduirez le Roi de Suéde avec fes geus.

Qu'ainsi il plaise au seul Dieu tout-puissant de diriger vos pas E les leurs s le Pacha d'Auso restera à Bender pour le garder en vostre absence, evec un corps de Spahis, E un autre de Janissai-

res; & en suivant nos ordres & nos intentions Impériales en tous ces points & articles, vous vous rendrez digne de la continuation de notre faveur Impériale, aussi-bien que des louanges & des récompenses dies à tous ceux qui les observent.

Fait à notre Résidence Impériale de Constantinople le 2. de la Lune de Cheval 1214. de l'Egire.

Pendant qu'on attendait cette réponse du Grand-Seigneur, le Roi écrivit à la Porte, pour se plaindre de la trahison dont il soupçonnait le Kam des Tartares, mais les paffages étaient bien gardés : de plus le Ministère lui était contraire ; les lettres ne parvinrent point au Sultan ; le Visir empêcha même Mr. Desaleurs de venir à Andrinople où était la Porte, de peur que ce Ministre, qui agissait pour le Roi de Suéde, ne voulut déranger le dessein qu'on avait de le faire partir.

Charles indigné de se voir en quelque sorte chaffé des terres du Grand-Seigneur, se détermina à ne point partir du tout. CEm-

Il pouvait demander à s'en retourner par les Turc terres d'Allemagne, ou s'embarquer sur la Mer étant Noire, pour se rendre à Marseille par la Méprefditerranée; mais il aima mieux ne demander

pire

capif. rien & attendre les événemens. Quand les douze cent bourfes furent arrivées, fon Treforier Grothusen, qui avait apris la langue Turque dans ce long féjour, alla voir le Pacha fans interprête, dans le deffein de tirer de lui les douze cent bourfes, & de former enfuite à la. Porte quelque intrigue nouvelle toujours fur cette fausse suposition, que le parti Suédois armerait enfin l'Empire Ottoman contre le Czar.

Grothusen dit au Pacha que le Roi ne pouvait avoir ses équipages prets sans argents, " mais, dit le Pacha, "c'elt nous qui serons tous les fraix " de votre départ ; votre Maitre n'a rien à dépen-" ser tant qu'il sera sous la protection du mien.

Grothusen repliqua qu'il y avait tant de différence entre les équipages Tures, & ceux des Francs, qu'il fallait avoir recours aux artisms Suédois & Polonais qui étaient à Varnitza.

Il Paffura que son Maitre était disposé à partir, & que cet argent faciliterait & avancerait son départ. Le Pacha trop confiant donna les douze cent bourses; il vint quelques jours après demander au Roi, d'une manière très-respectueuse, les ordres pour le départ.

Sa furprife fut extreme quand le Roi lui dit qu'il n'était pas prèt de partir, & qu'il lui fallait encore mille bourfes. Le Pacha confondu à cette réponfe, fut quelque tems fans pouvoir parler. Il fe retira vers une fenêtre, où on le vit verfer quelques larmes. Enfuite s'adrefilant au Roi , p. Il m'on coûtera la tête, dit-il, pour avoir "obligé ta Majelfé; j'ai donné les douze cent bournées malgré l'ordre exprés de moi Souverain; ayant dit ces paroles, il s'en retournait plein de trifleffe.

Le Roi l'arrèta, & lui dit qu'il l'excuserait auprès du Sultan. "Ah! repartit le Turc en s'en allant, " mon Maître ne sait point excuser les sau-", tes, il ne sait que les punir.

Ismael Pacha alla aprendre cette nouvelle au ,
H. de Ch. XII. Liv. VI. S Kam

Kam des Tartares, lequel ayant reçû e même ordre que le Pacha de ne point fouffrir que les douze cent bourfes fuffent données avant le départ du Roi, & aiant confenti qu'on délivrat cet argent, apréhendiat aufli-bien que le Pacha l'indignation du Grand-Seigneur. Ils écrivirent tous deux à la Porte pour fe juffifier; ils protefèrent qu'ils n'avaient donné les douze cent bourfes que fur les promefies pofitives d'un Minitre du Roi de partir fians déai; & ils fuplièrent Sa Hauteffé, que le refus du Roi ne fût point artibut à leur délobéfilnee.

Copera Courles perfiftant toujours dans l'idée que le dans il Kam & le Pacha voulaient le livrer à fès ennemis, de tous de tous de la courle de la c

y avait de l'avilifiement dans cette proposition. In ela faifait que pour s'attirer un refus, & pour avoir un nouveau pretexte de ne point partir. Mais c'était être réduit à d'étranges extrêmités, que d'avoir besoin de pareils artifices. Sruen'i, fon interprête, homme adroit & entreprenaut, porte sa lettre à Andrianole, malgré la févérité avec laquelle le Grand-Visir faisait garder les passiness.

Funk fut obligé d'aller faire cette demande dangereufe. Pour toute réponse, on le fit mettre en prison. Le Sultan indigné fit affembler un Divan extraordinaire, & y parla lui-même, ce qu'il ne fait que très-rarement. Tel fut son dificours, félon la traduction qu'on en fit alors.

" Je n'ai presque connu le Roi de Suéde que par sa défaite de Pultava, & par la priére qu'il m'a faite de lui accorder un avyle dans mon Empire : p n'ai, je crois , nul besoin de lui, & n'ai fujet ni de l'aimer, ni de le craindre; ocependant sans consulter d'autres motifs que l'hôpitalité d'un Multilman, & ma générosite qui répand la rosse de faveurs sur les grands comme sur les petits, sur les étrangers comme fur mes sujets, je l'ai recà & sécouru de tout, lui, se Ministres, se Officiers, ses foldats, & n'ai cess pendant trois ans & demi de l'accabler de présens.

" Je lui ai accordé une efcorte confidérable pour le conduire dans fiss Etats. Il a demandé mille bourfes pour payer quelques fraix, quoique je les faife tous : au lieu de mille, j'en ai accordé douze cent ; après les avoir triées de la main du Seraskier de Bender, il en demande encore mille autres, & ne veut point partir, fous prétexte que l'efcorte eft trop petite, au lieu qu'elle n'elt que trop grande pour paffer par un pais ami.

" Je demande donc , fi c'elt violer les loix " de l'hofpitalité , que de renvoier ce Prince, " & fi les Puilfances étrangéres doivent m'accu-" fer de violence & d'injuffice, en cas qu'on joit réduit à le faire partir par force " Tout le Divan répondit que le Grand-Seigneur agiffait

avec justice.

Le Mouphti déclara que l'hospitalité n'est point de commande aux Musulmans envers les inside-

les, encore moins envers les ingrats; & il donna son Fetfa, espèce de mandement qui accompagne presque toujours les ordres importans du du Grand-Seigneur ; ces Fetfa font révérés comme des oracles, quoique ceux dont ils émanent foient des esclaves du Sultan comme les autres.

L'ordre & le Fetfa furent portés à Bender par le Bouyouk Imraour, Grand-Maître des écuries, & un Chiaou Pacha premier huissier. Le Pacha de Bender reçut l'ordre chez le Kam des Tartares ; aufli-tôt il alla à Varnitza demander , fi le Roi voulait partir comme ami, ou le réduire à

exécuter les ordres du Sultan. Sa co-

lére.

Charles XII. menacé n'était pas maître de sa colére. "Obéis à ton Maître, si tu l'oses , lui ditil, " & fors de ma présence. Le Pacha indigné s'en retourna au grand galop, contre l'usage ordinaire des Turcs: en s'en retournant il rencontra Fabrice, & lui cria toujours en courant : " le Roi ne veut point écouter la raison; tu vas " voir des choses bien étranges. Le jour même il retrancha les vivres au Roi, & lui ôta fa garde de Janisfaires. Il fit dire aux Polonais & aux Cofaques, qui étaient à Varnitza, que s'ils voulaient avoir des vivres, il fallait quitter le camp du Roi de Suéde, & venir se mettre dans la ville de Bender, fous la protection de la Porte. Tous obéirent, & laisserent le Roi réduit aux officiers de fa maifon, & à trois cent foldats Suédois, contre vingt mille Tartares & six mille Turcs,

Il n'y avait plus de provisions dans le camp pour les hommes, ni pour les chevaux. Le Roi or-

ordonna qu'on tuât hors du camp à coups de fufil, vingt de ces beaux chevaux Arabes que le Grand-Seigneur lui avait envoiés, en difant: » je ne veux ni de leurs provifions, ni de leurs "chevaux. Ce fut un régal pour les troupes Tartares, qui, comme on fuit, trouvent la chair de cheval délicieule. Cependant les Tures & les Tartares inveltirent de tous côtés le petit camp du Roi.

Ce Prince fans s'étonner fit faire des retrain. It veus chemens réguliers par fes trois cent Suédois : il avec y travailla lui-mème; fon Chancelier, fon Tréfo-quelrier , les Secrétaires , les valets de chambre, tous que domnffes dometfluges aidaient à l'ouvrage. Les uns ijaurbarricadaient les fenètres , les autres enfonçaient comdes folives derriére les portes en forme d'arc-barre

bourans.

Quand on cut bien barricadé la maifon, & armée. que le Roi eut fait le tour de ses prétendus retranchemens, il se mit à jouer aux échecs tranquillement avec son Favori Grothusen, comme si tout eût été dans une fécurité profonde; heureusement Fabrice, l'Envoié de Holstein, ne s'était point logé à Varnitza, mais dans un petit. village entre Varnitza & Bender, où demeurait aush Mr. Jeffreys Envoié d'Angleterre auprès du Roi de Suéde. Ces deux Ministres voiant l'orage prêt à éclater, prirent fur eux de se rendremédiateurs entre les Turcs & le Roi. Le Kam, & fur-tout le Pacha de Bender, qui n'avait nulle envie de faire violence à ce Monarque, recurent avec empressement les offres de ces deux Ministres : ils curent ensemble à Bender-S 3 deux

deux conférences, où affiftèrent cet huissier du Sérail & le grand - Maître des écuries, qui avaient aporté l'ordre du Sultan & le Fetfa du Mouphti.

Monsieur Fabrice \* ) leur avoua que Sa Majesté Suédoise avait de justes raisons de croire qu'on voulait le livrer à ses ennemis en Pologne. Le Kam, le Pacha & les autres jurèrent sur leurs têtes, prirent Dieu à témoin, qu'ils déteftaient une si horrible perfidie, qu'ils verseraient tout leur sang plutôt que de souffrir qu'on manquat seulement de respect au Roi en Pologne; ils dirent qu'ils avaient entre leurs mains les Ambassadeurs Russes & Polonais, dont la vie leur répondait du moindre affront qu'on oferait faire au Roi de Suéde. Enfin, ils se plaignirent amérement des foupçons outrageans que le Roi concevait fur des personnes qui l'avaient si bien reců & si bien traité. Quoique les sermens ne foient fouvent que le langage de la perfidie, Fabrice se laissa perfuader : il crut voir dans leurs protestations cet air de vérité que le mensonge n'imite jamais qu'imparfaitement. Il favait bien qu'il y avait eu une secréte correspondance entre le Kam Tartare & le Roi Auguste; mais il demeura convaincu qu'il ne s'était agi dans leur négociation, que de faire fortir Charles XII. des terres du Grand-Seigneur. Soit que Fabrice se trompat ou non, il les affura qu'il représente-

<sup>\* )</sup> Tout ce récit est raporté par Mr. Fabrice dans fes leures.

rait au Roi l'injustice de ces défances., Mais pré-, tendez-vous le forcer à partir? ajouta-t-il. Oui, dit le Pacha, tel est l'ordre de notre Maitre. Alors il les pria encore une fois de bien considérer, si ect ordre était de verfer le sang d'une Tète Couronnée?, Oui, repliqua le Kam en colére, si , cette Tète Couronnée désobéit au Grand-Sei-, gneur dans son Empire.

"Cependant tout étant prêt pour l'affaut, la mort de Charles XII, paraifint inévitable, & l'ordre du Sultan n'étant pas positivement de le tuer en cas de résistance, le Pacha engagea le Kam à souffirir qu'on envoiat dans le moment un exprés à Andrinople, où était alors le Grand - Seigneur, pour avoir les dermiers or-

dres de Sa Hautesse.

Monsieur Jeffreys, & Mr. Fabrice aïant obtenu ce peu de relâche, courent en avertir le Roi; ils arrivent avec l'empressement de gens qui aportaient une nouvelle heureuse, mais ils furent tres-froidement reçus; il les appella Médiateurs volontaires, & persista à foutenir que l'ordre du Sultan & le Fetsi au Mouphit étacient forgés, puisqu'on venait d'envoier demander de nouveaux ordres à la Porte.

Le Ministre Anglais se retira, bien résolu de se plus mèler des affaires d'un Prince si in-fléxible; Mr. Fabrice aimé du Roi, & plus accoutumé à son humeur que le Ministre Anglais, retta avec lui pour le conjurer de ne pas hazarder une vie si précieuse dans une occasion si inutile.

Le Roi, pour toute réponse, lui fit voir ses S 4 retran-

retranchemens, & le pria d'emploier fa médiation feulement pour lui faire avoir des vivres;
on obtint aifèment des Turcs de laiffer patier
des provisions dans le camp du Roi, en attendant que le courier fût revenu d'Andrinople.
Le Kant même avait défendu à fes Tartares
impatiens du pillage, de rien attenter contre
les Suédois jusqu'à nouvel ordre. De forte que
Charles XII. fortait quelquetois de fon camp
avec quarante chevaux , & courait au milieu
des troupes Tartares, qui lui laiffaient refipecteuses ment le pailage libre ; il marchait même
droit à leurs rangs, & ils s'ouvraient plutôt que
de résitter.

Enfin, l'ordre du Grand-Seigneur étant venu, de paifer au fil de l'épée tous les Suédois qui feraient la moindre résistance, & de ne pas épargner la vie du Roi , le Pacha eut la complaifance de montrer cet ordre à Mr. Fabrice, afin qu'il fit un dernier effort fur l'efprit de Charles. Fabrice vint faire ausli-tôt ce trifte raport. "Avez-vous vu l'ordre dont vous " parlez ? dit le Roi. Oui , répondit Fabrice. Eh "bien dites-leur de ma part que c'est un second , ordre qu'il ont supose, & que je ne veux point , partir. Fabrice se jetta à ses pieds, se mit en colere, lui reprocha fon opiniatrete: tout fut inutile. "Retournez à vos Turcs, lui dit le Roi en fouriant, "s'ils m'attaquent, je faurai bien " me défendre.

Son Les Chapelains du Roi fe mirent auffi à geblinoux devant lui , le conjurant de ne pas exposer à un massacre certain les malheureux restes de Pottava, & furtout sa personne sacrée, l'affirant de plus que cette résiltance était injuste, qu'il violait les droits de l'hospitalité, en s'opinitarant à reller par sorce chez des étrangers, qui l'avaient si longetsus & si généreu-sement secouru. Le Roi qui ne s'était point aché contre Fabrice, se mit en colere contre ses prêtres, & leur dit, qu'il les avait pris pour lirdre les prières, & nour lou drie leurs avis.

Le Général Hord & le Général Dardoff, dont le fentiment avait toujours été de ne pas tenter un combat, dont la fuite ne pouvait être que funeste, montrèrent au Roi leurs estomacs couverts de blesfures reçues à son service; & l'affurant qu'ils étaient prêts de mourir pour lui. ils le suplièrent que ce fût au moins dans une occasion plus nécessaire. "Je sai par vos blessures & , par les miennes, leur dit Charles XII. que nous " avons vaillamment combattu ensemble; vous " avez fait votre devoir jusqu'à présent, faites-le "encore aujourdhui. Il n'y eut plus alors qu'à obéir; chacun eut honte de ne pas chercher à mourir avec le Roi. Ce Prince préparé à l'affaut se flattait en secret du plaisir & de l'honneur de foutenir avec trois cens Suédois, les efforts de toute une armée. Il plaça chacun à son poste: son Chancelier Mullern, le Secrétaire Empreus & les Clercs, devaient défendre la maifon de la Chancellerie: le Baron Fief à la tête des Officiers de la bouche était à un autre pofte : les palfreniers, les cuisiniers avaient un autre endroit à garder, car avec lui tout était soldat; il courait à cheval de ses retranchemens à

sa maison, promettant des récompenses à tout le monde, créant des Officiers, & affurant de faire Capitaines les moindres valets qui combat-

traient avec courage.

On ne fut pas longtems fans voir l'armée des Turcs & des Tartares qui venaient attaquer le petit retranchement avec dix piéces de canon & deux mortiers. Les queues de cheval flottaient en l'air, les clairons fonnaient, les cris de Alla. Alla, se faisaient entendre de tous côtés. Le Baron de Grotbusen remarqua que les Turcs ne mèlaient dans leurs cris aucune injure contre le Roi, & qu'ils l'appellaient feulement Demirbash, tête de fer. Aussi-tôt il prend le parti de fortir feul fans armes des retranchemens; il s'avanca dans les rangs des Janisfaires, qui prefque tous avaient reçu de l'argent de lui. "Eh, " quoi! mes amis, leur dit-il en propres mots', venez-vous massacrer trois cens Suédois fans défense ? Vous, braves Janissaires, qui avez , pardonné à cent mille Russes, quand ils vous , ont crié Amman , pardon , avez-vous oublié , les bienfaits que vous avez reçûs de nous? » & voulez-vous affaffiner ce grand Roi de Sué-, de que vous aimez tant, & qui vous a fait , tant de libéralités ? Mes amis, il ne demande , que trois jours, & les ordres du Sultan ne " font pas si sévères qu'on vous le fait croire. "

Les la Ces paroles firent un effet que Grothufen n'atniffiair cendair pas lui-même. Les Janiffaires jurêrent res constant pas lui-même. Les Janiffaires jurêrent puis de lui, le Roi, & qu'ils lui donneraient les trois jours qu'il demandait. En vain on donna le fignal de l'affaut : les Janisfaires loin d'obéir, menacèrent de se jetter sur leurs Chefs, si l'on n'accordait pas trois jours au Roi de Suéde: ils vinrent en tumulte à la tente du Pacha de Bender, criant que les ordres du Sultan étaient fuposes; à cette sédition inopinée le Pacha n'eut à oposer que la patience.

Il feignit d'être content de la généreuse résolution des Janissaires, & leur ordonna de se retirer à Bender. Le Kam des Tartares, homme violent, voulait donner immédiatement l'affaut avec ses troupes; mais le Pacha, qui ne prétendait pas que les Tartares eussent seuls l'honneur de prendre le Roi, tandis qu'il ferait puni peut-être de la desobéissance de ses Janissaires, perfuada au Kam d'attendre jufqu'au lendemain.

Le Pacha de retour à Bender assembla tous les Officiers des Janissaires & les plus vieux soldats: il leur lut & leur fit voir l'ordre positif du Sultan & le Fetfa du Mouphti. Soixante des plus vieux, qui avaient des barbes blanches vénérables, & qui avaient reçû mille présens des mains du Roi, proposèrent d'aller eux-mèmes le fuplier de se remettre entre leurs mains, & de fouffrir qu'ils lui fervissent de gardes.

Le Pacha le permit, il n'y avait point d'expédient qu'il n'eût pris, plûtôt que d'être réduit à faire tuer ce Prince. Ces soixante vieillards allèrent donc le lendemain matin à Varnitza, n'aïant dans leurs mains que de longs bâtons blancs, feules armes des Janisfaires quand ils ne vont point au combat; car les Turcs regardent comme barbare la coutume ides Chrètiens, de

porter des épées en tems de paix, & d'entrer armés chez leurs amis & dans leurs églifes.

Ils s'adresserent au Baron de Grotbusen & au Chancelier Mullern, ils leur dirent qu'ils venaient dans le dessein de fervir de fidèles gardes au Roi; & que s'il voulait, ils le conduiraient à Andrinople, où il pourait parler lui-même au Grand-Seigneur. Dans le tems qu'ils faifaient cette proposition, le Roi lisait des lettres, qui arrivaient de Constantinople, & que Fabrice, qui ne pouvait plus le voir, lui avait fait tenir fecrétement par un Janissaire. Elles étaient du Comte Poniatowsky, qui ne pouvait le fervir à Bender, ni à Andrinople, étant retenu à Constantinople par ordre de la Porte, depuis l'indifcrète demande des mille bourfes. Il mandait au Roi que les ordres du Sultan pour faisir ou massacrer sa Personne Roïale en cas de résistance, n'étaient que trop réels : qu'à la vérité le Sultan était trompé par ses Ministres, mais que plus l'Empereur était trompé dans cette affaire, plus il voulait être obéi: qu'il falait céder au tems & plier fous la nécessité: qu'il prenait la liberté de lui confeiller de tout tenter auprès des Ministres par la voie des négociations: de ne point mettre de l'infléxibilité, où il ne falait que de la douceur; & d'attendre de la politique & du tems, le remède à un mal que la violence aigrirait fans reffource.

Mais ni les propositions de ces vieux Janisfaires, ni les lettres de Poniatowsky, ne purent donner seulement au Roi l'idée, qu'il pouvait séchir sans deshonneur. Il aimait mieux mou-

285

rir de la main des Turcs, que d'ètre en quelque forte leur prifonnier : il renvoïa ces Janifdaires fans les vouloir voir, & leur fit dire que s'ils ne se retiraient, il leur ferait couper la barbe; ce qui est dans l'Orient le plus outrageant de tous les affronts.

Les vieillards remplis de l'indignation la plus vive, s'en retournèrent en criant: "Ah! la tète "de fer! puifqu'il veut périr, qu'il périule. Ils vin-rent rendre compte au Pacha de leur commifsion, & aprendre à leurs camarades à Bender l'étrange réception qu'on leur avait faite. Tous jurérent alors d'obér aux ordres du Pacha fans délai, & eurent autant d'impatience d'aller à faffaut qu'ils en avaient eu peu le jour précédent.

L'ordre elt donné dans le moment: les Tures II formarchent aux retranchemens: les Turtares les dipier attendient déja, & les canons commençant à gratter. Les Janiflaires d'un côté, & les Turtares force de l'autre, forcent en un inflant ce petit camps interà à peine vingt Suédois tirèrent l'épée, les trois contre cens foldats furent envelopés & faits prifion disminiers fains réfiftance. Le Roi était alors à che le homen val entre à maifon & fon camp, avec les Gé-mér. Net aux Hord, Dardoff & Spurre: voiant que tous fes foldats, s'étaient laiffes prendre en fa préfence, il dir de faing froid à ces trois Officiers: "allons défendre la maifon », nous combattrons, ajouta-til en fouriant, "pro arie É fécit.

Auffi-tôt il galope avec eux vers cette maifon, où il avait mis environ quarante domeftiques en fentinelle, & qu'on avait fortifiée du mieux qu'on avait pù.

Ces

Ces Généraux, tout accoutumés qu'ils étaient à l'opiniatre intrépidité de leur Maitre, ne pouvaient se lasser d'admirer qu'il voulût de sang froid, & en plaifantant, se défendre contre dix canons & toute une armée; ils le fuivent avec quelques gardes, & quelques domestiques, qui

faifaient en tout vingt personnes.

Mais quand ils furent à la porte, ils la trouvèrent affiégée de Janissaires; déja même près de deux cent Turcs ou Tartares étaient entrés par une fenêtre, & s'étaient rendus maîtres de tous les apartemens, à la réserve d'une grande falle, où les domestiques du Roi s'étaient retirés. Cette falle était heureusement près de la porte par où le Roi voulait entrer avec sa petite troupe de vingt personnes; il s'était jetté en bas de son cheval le pistolet & l'épée à la main, & sa suite en avait fait autant.

Les Janissaires tombent sur lui de tous côtés; ils étaient animés par la promesse qu'avait faite le Pacha de huit ducats d'or à chacun de ceux qui auraient seulement touché son habit, en cas qu'on pùt le prendre. Il bleffait, & il tuait tous ceux qui s'aprochaient de sa personne. Un Janissaire, qu'il avait blessé, lui apuïa son mousqueton fur le vifage: si le bras du Turc n'avait fait un mouvement causé par la foule, qui allait & qui venait comme des vagues, le Roi était mort : la balle glissa sur son nez, lui emporta un bout de l'oreille, & alla caffer le bras au Général Hord, dont la destinée était d'être toujours blesse à côté de son Maître.

Le

Le Roi enfonça fon épée dans l'eftomac du Janiflàire; en même tems fès domeftiques, qui ctaient enfermés dans la grande faille, en ouvrent la porte: le Roi entre comme un trait fuivi de fla petite troupe; on referme la porte dans l'inflant, & on la barricade avec tout ce qu'on peut trouver. Voilà Charles XII. dans cette falle enfermé avec toute fa fuite, qui confiftatie en près de foixante hommes, Officiers, Gardes, Secrétaires, valets de chambre, domeftiques de toute effèce.

Les Janiffaires & les Tartares pillaient le refte de la maifon, & remplifaient les apartement Allons un peu chaffer de chez moi ces barbares, dit-il, & fe mettant à la tête de fon monde, il ouvrit lui-même la porte de la falle, qui donnait dans fon apartement à coucher; il entre,

& fait feu fur ceux qui pillaient.

Les Turcs chargés de butin, épouvantés de la fibite aparition de ce Roi qu'ils étaient accoutumés à refjecter, jettent leurs armes, fautent par la fenère, ou fe retirent jufques dans les caves; le Roi profitant de leur défordre, & les fiens animés par le fuccès, pourfuivent les Torcs de chambre en tenabre, tuent ou blefent ceux qui ne fuïent point; & en un quart d'heure netvoient la maifion d'ennemis.

Le Roi aperçut dans la chaleur du combat deux Janissaires, qui se cachaient sous son lit; il en tua un d'un coup d'épée; l'autre lui demanda pardon en criant Annuan. " Je te donne " la vie, dit le Roi au Turc, à condition que

" tu iras faire au Pacha un fidèle récit de ce que " tu as và. Le Turç promit aifément ce qu'on voulut; & on lui permit de fauter par la fenètre comme les autres.

Les Suédois étant enfin maitres de la maifon, refermèrent & barricadèrent encore les fenètres. Ils ne manquaient point d'armes: une chambre batile pleine de moulquets & de poudre avait échapé à la recherche tumultueufe des Janiflaires: on s'en fervit à propos ; les Suédois tiraient à travers les fenètres prefque à bout portant fur cette multitude de Turcs, dont ils tuerent deux cent en moins d'un demi-quart d'heure.

Le canon tirait contre la maison; mais les pierres étant fort molles, il ne faisait que des

trous & ne renverfait rien.

Le Kam des Tartares, & le Pacha, qui voulaient prendre le Roi en vie, honteux de perdre du monde, & d'occuper une armée entiére contre foixante personnes, jugérent à propos de mettre le feu à la maison, pour obliger le Roi de se rendre. Ils firent lancer sur le toit, contre les portes, & contre les senètres, des sêches entortillées de méches allumées; la maison fur en sammes en un moment. Le toit tout embrasé était prêt à fondre sur les Suédois. Le Roi donna tranquillement se ordres pour éteindre le feu. Trouvant un petit baril plein de liqueur, il prend le baril lui-meme, & aidé de deux Suédois, il le jette à l'endroit où le feit était le plus violent. Il se trouva que ce baril était rempli d'eau-de-vie; mais la précipitation, inféparable d'un tel embarras, empêcha d'y penfer. L'embrafement redoubla avec plus de rage: l'apartement du Roi était confumé; la grande falle du les Suédois fe tenaient, était remplie d'une fumée affreufe, mèlée de tourbillons de feu qui entraient par les portes des apartemenes voilime, la moitié du toit était abimeé dans la maïfon même, l'autre tombait en dehors en éclatant dans les flames.

Un garde, nommé Walberg, ofa dans cette extrémité crier qu'il falait ferendre. "Voilà un " étrange homme, dit le Roi, qui s'imagine qu'il " n'eft pas plus beau d'etre brûlé que d'etre prilonnier. Un autre garde, nommé Rofen, s'avifa
de dire, que la maifon de la Chancellerie, qui
n'était qu'à cinquante pas, avait un toit de pierre, & était-à l'èpreuve du feu; qu'il falait faire une fortie, gagner cette maifon, & s'y défendre. "Voilà un vrai Suédois, s'écra le Roi:
il embraffa ce garde, le créa Colonel fur le
champ. " Allons, mes amis, dit-il, prenez avec
" vous le plus de poudre & de plomb que vous
" pourcz, & gagnons la Chancellerie l'èpée à la
" main.

"Les Tures, qui cependant entouraient cette Les maifon toute embradee, voiaient avec une ad-Tures miration mélée d'épouvante, que les Suédois n'um'en fortaient point; mais leur étonnement fut les fuer portes, & le Roi & les liens fondre fur eux en presente des flérées. Charles & se principaux Officiers é-neas. H. de Cb. XII. Liv. VI. T taient

taient armés d'épées & de piftolets; chacun tira deux coups à la fois à l'inftant que la porte
s'ouvrit; & dans le même clin d'ozil jettant
leurs piftolets & s'armant de leurs épées, ils firent reculer les Tures plus de cinquante pas.
Mais le moment d'après, cette petite troupe fut
coutrume, s'embarraid dans les éperons, & comb
a: vingt-un Janiffaires fe jettent auffi-tôt fur
lui; il jette en l'air fon épée, pour s'épargner
la douleur de la rendre; les Tures Penménent
au quartier du Paeha; les uns le tenant fous les
jambes, les autres fous les bras, comme on
porte un malade, que l'on craint d'incommoder.

Au moment que le Roi se vit saisi, la violence de son tempérament & la fureur, où un combat si long & si terrible avaient dù le met re, sirent place tout-à-coup à la douceur & à la tranquillité. Il ne lui échapa pas un mot d'impatience, pas un coup d'oril de colère. Il regardait les Janisfaires en souriant, & ceux-à le portaient en criant; Alla, avec une indignatoire mêlée de respect. Ses Officiers surent pris au même tenus & déponillés par les Tures & pales Fartares; ce suit le 12. Févrire de l'an 1713, qu'arriva cet étrange événement, qui eut encore des fuites singuliéres \*).

\*) Mr. Norberg, qui n'était pas présent à cet événement, n'a fait que suivre ici tronquée, il en a suprimé les ROI DE SUEDE. LIVRE VI.

par les Tartares? 'La Mortraye prétend aussi que le Roi de Suéde ne dit point ces paroles : Nous combattrons , pro aris & focis; mais Mr. Fabrice qui était présent assure que le Roi prononça ces mots, que la Mottraye n'était pas plus à portée d'écouter , qu'il n'é-

les circonflances intéressanter, & n'a pû justifier la témérité de Charles XII. Tout ce qu'il a pû dire contre Mr. de Voltaire au sujet de cette affaire de Bender, se réduit à l'avanture du Sr. Frédérie, valet de chambre du Roi de Suéde, que quelques uns prétendaient avoir été brulé dans la maison du tait capable de les com-Roi, & que d'autres distient prendre, ne fachant pas un avoir été coupé en deux mot de Latin.

Fin du fixiéme Livre.



HISTOI-

# HISTOIRE

D E

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

# LIVRE SEPTIEME.

ARGUMENT.

Les Twee transférent Charles à Déninqui): le Roi Stanillas est pris dous le même tems: action burdie de Mr. de Villelongue: révolutions dans le Sérail: bataille donnée en Poméranie: Alterna brûlé par les Suédois: Charles paré oijin pour retourner daus fes Etats: la mamière étrange de voinger: fou arrivée à Straljund: difgraces de Charles: fuccès de Pierre le Grand: fon triomphe daus Petersbourg.

L E Pacha de Bender attendait Charles gravement dans fa tente, aïant près de lui Marco un Interprète. Il reçut ce Prince avec un profond respect, & le suplia de se reposer fur un H. de Ch. XII. Liv. VII. ROI DE SUEDE. LIVRE VII. 293. fopha; mais le Roi ne prenant pas seulement garde aux civilités du Turc, se tint debout

dans la tente.

"Le Tout-puiffant foit beni, dit le Pacha, de " ce que Ta Majesté est en vie: mon desespoir est " amer d'avoir été réduit par Ta Majesté à exécu-, ter les ordres de Sa Hautesse. Le Roi faché seulement de ce que ses trois cens foldats s'étaient laisse prendre dans leurs retranchemens, dit au Pacha: "Ah! s'ils s'étaient défendus comme ils " devaient, on ne nous aurait pas forcés en dix " jours. Hélas! dit le Turc, voilà du courage "bien mal emploié. Il fit reconduire le Roi à Bender fur un cheval richement caparaçonné. Ses Suédois étaient ou tués ou pris : tout fon équipage, ses meubles, ses papiers, ses hardes les plus nécessaires pillées ou brulées; on voiait sur les chemins, les Officiers Suédois presque nuds, enchaînés deux à deux, & suivant à pied des Tartares ou des Janissaires. Le Chancelier, les Généraux n'avaient point un autre fort; ils étaient esclaves des soldats à qui ils étaient échus en partage.

If made Pacha a ant conduit Charles XII. dans to Sérail de Bender, lui céda fon apartement. & le fit férvir en Roi, non fans prendre la précaution de mettre des Janiflaires en fentinelle à la porte de la chambre. On lui prépara un lit; mais il fe jetta tout botté für un fopha, & dormit profondément. Un Officier qui fe tenait debout auprès de lui, lui couvrit la tête d'un bonnet, gue le Roi jetta en fe réveillant de fon premier fommeil: & le Ture voiait avec

C3 étoi

étonnement un Souverain, qui couchait en bottes & nue tete. Le lendemain matin, Ismaël introduisit Fabrice dans la chambre du Roi. Fabrice trouva ce Prince avec ses habits déchirés. fes bottes, ses mains, & toute sa personne couverte de fang & de poudre, les fourcils brûlés; mais l'air ferein dans cet état affreux. Il fe ietta à genoux devant lui, sans pouvoir proférer une parole : raffuré bientôt par la manière libre & douce dont lc Roi lui parlait, il reprit avec lui fa familiarité ordinaire, & tous deux s'entretinrent en riant du combat de Bender. "On " prétend , dit Fabrice , que Votre Majesté a tué vingt Janissaires de sa main. Bon, bon, dit le Roi, " on augmente toujours les choses de la "moitié. Au milieu de cette conversation, le Pacha présenta au Roi son Favori Grothusen, & le Colonel Ribbins , qu'il avait cu la générofité de racheter à fes dépens. Fabrice se chargea de la rançon des autres prifonniers.

Jeffreys, l'Envoié d'Angleterre, se joignit à lui pour fournir à cette dépenfe. Un Français, que la curiolité avait amené à Bender, & qui a écrit une partie des événemens que l'on raporte, donna auffi ce qu'il avait : ces étrangers affiftés des foins, & même de l'argent du Pacha, rachetèrent non feulement les Officiers, mais encore leurs habits des mains des Turcs & des

Tartares.

Dès le lendemain on conduifit le Roi prifonles pri- nier dans un'chariot convert d'écarlate fur le chenier : min d'Andrinople : fon Trésorier Grothusen était sous avec lui : le Chaucelier Mullern, & quelques Offes

# Rof DE SUEDE. LIVRE VII.

ficiers fuivaient dans un autre char : plusieurs gens étaient à cheval; & lorsqu'ils jettaient les yeux capfur le chariot où était le Roi , ils ne pouvaient sift. retenir leurs larmes. Le Pacha était à la tête de l'escorte ; Fabrice lui représenta qu'il était honteux de laisser le Roi sans épée, & le pria de lui en donner une. "Dien m'en préserve, dit le Pacha, " il voudrait nous en couper la barbe; cependant il la lui rendit quelques heures

. Comme on conduifait ainsi prisonnier & desarmé ce Roi, qui peu d'années auparavant avait donné la loi à tant d'Etats, & qui s'était vû l'arbitre du Nord & la terreur de l'Europe, on vit au même endroit un autre exemple de la fragili-

té des grandeurs humaines.

Le Roi Stanislas avait été arrêté fur les ter- Le Roi res des Turcs, & on l'amenait prisonnier à Ben- Stanisder, dans le tems même qu'on transferait Char-laspri-

après.

les XII. XII. Stanislas n'étant plus foutenu par la main qui aussi l'avait fait Roi, se trouvant sans argent, & par chez conféquent sans parti en Pologne, s'était retiré les d'abord en Poméranie; & ne pouvant plus con-Tures. server son Rosaume, il avait défendu, autant qu'il l'avait pû, les Etats de fon bienfaicteur. Il avait même passé en Suéde, pour précipiter les secours dont on avait besoin dans la Poméranie & dans la Livonie; il avait fait tout ce qu'on devait attendre de l'ami de Charles XII. En ce tems, le premier Roi de Prusse, Prince très - sage, s'inquiétant avec raifon du voifinage des Moscovites, imagina de se liguer avec Auguste

& la République de Pologne, pour renvoïer les Russes dans leurs pais, & de faire entrer Charles XII. lui-même dans ce projet. Trois grands événemens devaient en être le fruit, la paix du Nord, le retour de Charles dans ses Etats, & une barrière opofée aux Russes devenus formidables à l'Europe. Le préliminaire de ce traité, dont dépendait la tranquillité publique, était l'abdication de Stanislas. Non feulement Stanislas l'accepta, mais il fe chargea d'ètre le négociateur d'une paix qui lui enlevait la Couronne; la nécessité, le bien public, la gloire du facrifice, & l'intérêt de Charles, à qui il devait tout & qu'il aimait, le déterminèrent. Il écrivit à Bender : il exposa au Roi de Suéde l'état des affaires, les malheurs & le reméde : il le conjura de ne point s'opofer à une abdication devenue néceffaire par les conjonctures, & honorable par les motifs; il le pressa de ne point immoler les intérèts de la Suéde à ceux d'un ami malheureux, qui s'immolait au bien public fans répugnance. Charles XII. recut ces lettres à Varnitza : il dit en colére au courier, en préfence de plusieurs témoins: " Si mon ami ne veut pas etre Roi, je fau-"rai bien en faire un autre.

Stanislas s'obstina au facrifice que Charles refusait. Ces tems étaient destinés à des sentimens & à des actions extraordinaires. Stanislas voulut aller lui-même fléchir Charles; & il hazarda, pour abdiquer un Trône, plus qu'il n'avait fait pour s'en emparer. Il fe déroba un jour à dix heures du foir de l'armée Suédoife, qu'il commandait en Poméranie, & partit avec le Baron Sparr,

qui

qui a été depuis Ambassadeur en Angleterre & en France, & avec un autre Colonel. Il grend le nom d'un Français nommé Haran, alors Major au service de Suéde, & qui est mort depuis peu Commandant de Dantzik. Il cotoie toute l'armée des ennemis, arrêté plusseurs sois, & relàché sur un passeport obtenu au nom de Haran; il arrive entin après bien des périls aux frontiéres de Turquie.

Quand il est arrivé en Moldavie, il renvoie à fon armée le Baron Sparr, entre dans Yasiy, capitale de la Moldavie; se croiant en sureté dans un païs où le Roi de Suéde avait été si respecté, il était bien loin de souponner ce qui se

patfait alors.

On lui demande qui il eli: il fe dit Major d'un régiment au févrice de Charlet XII. On Parrète à ce feul nom; il est mené devant le Hospodar de Moldavie; qui fichant déja par les gaextess, que Stanistar s'était éclipfé de son armée, concevait, quelques soupons de la vérité. On lui avait dépeint la figure du Roi, trés-aifé à reconnaître, à un visage plein & aimable, & à un air de douceur affer arec.

Le Hofpodar l'interrogea, lui fit beaucoup de queltions captieuses, & enfin lui demanda quel emploi il avait dans l'armée Suédoise. Stanistas & le Hospodar parlaient latin. Major fian, lui di Stanistas. Imo Maximus es, lui répondit le Moldave: & autili-tot lui présentant un fautenil, il le traita en Roi; mais aussi il le traita en Roi prisonnier. & on fit une garde exacte autour d'un couvent Grec, dans lequel il fut obligé de réfer, a fette y refer.

rester, jusqu'à ce qu'on eût des ordres du Sultan. Les ordres vinrent de le conduire à Bender, dont on faifait partir Charles. La nouvelle en vint au Pacha, dans le tems

les inélable ø. touiours pouvoir faire des Rois.

qu'il accompagnait le chariot du Roi de Suéde. Le Pacha le dit à Fabrice : celui-ci s'aprochant du chariot de Charles XII. lui aprit qu'il n'était erount pas le seul Roi prisonnier entre les mains des Turcs; & que Stanislas était à quelques milles de lui, conduit par des foldats. "Courez à "lui, mon cher Fabrice, lui dit Charles, fans fe déconcerter d'un tel accident : "dites-lui bien qu'il " ne fasse jamais de paix avec le Roi Auguste; & " affürcz-le que dans peu nos affaires changeront. Telle était l'infléxibilité de Charles dans ses opinions, que tout abandonué qu'il était en Polognc . tout pourfuivi dans fes propres Etats , tout captif dans une litiére Turque, conduit prifonnier, fans favoir on on le menait, il comptait encore fur sa fortune, & espérait toujours un fecours de cent mille hommes de la Porte Ottomane. Fabrice courut s'acquitter de fa commission, accompagné d'un Janissaire, avec la permission du Pacha. Il trouva à quelques milles le gros de foldats qui conduifait Stanislas : il s'adressa au milieu d'eux à un cavalier vetu à la Françaife & affez mal monté, & lui demanda en Allemand où était le Roi de Pologne? Celui à qui il parlait était Stanislas lui-même, qu'il n'avait pas reconnu fous ce déguisement. "En quoi! dit le Roi, , ne vous fouvenez-vous donc plus de "moi? Alors Fabrice lui aprit le trifte état où etait le Roi de Suéde, & la fermeté inébranlables

ble, mais inntile de ses desseins.

Quand Stanislas fut près de Bender, le Pacha qui revenait, après avoir accompagné Charles XII. quelques milles, envoia au Roi Polonais un cheval Arabe avec un harnois magnifique.

Il fut reçà dans Bender au bruit de l'Artillerie, & à la liberté près qu'il n'eut pas d'abord, il n'eut point à le plaindre du traitement qu'on lui fit \*). Cependant on conduisait Charler fur le chemin d'Andrinople. Cette ville était déja remplie du bruit de fon combat. Les Turcs le condamnaient & l'admiraient; mais le Divan irrité menaçait déja de le réléguer dans une isle de l'Archipel.

Le Roi de Pologne Stanislus, qui m'a fait l'honneur de m'aprendre la plipart de ces particularités, m'a confirmé auffi, qu'il fut proposé dans le Divan de le confiner lui-mème dans une isle de la Gréce; mais quelques mois après le Grand-Scieneur adonci le laiffa partir.

Monsieur Desaleurs, qui aurait pû prendre son parti, & empêcher qu'on ne fit et affiront aus Rois Chrètiens, était à Constantinople, aussibien que Mr. Poniatowski, dont on craignait toujours le génie étécond en ressource. La plùpart des Suédois restés dans Andrinople étaient en

<sup>\*)</sup> Le bon Chapelain Roi dans Bender. Com-Norberg prétend qu'on se ment ce pauvre homme ne contredit tid, en disant, que voiair il pas, qu'on peut êle Roi Samillar su retenu tre à la fois honoré & prien prisonnier & servi en sonnier ?

en prison ; le Trône du Sultan paraissait inaccessible de tous côtés aux plaintes du Roi de Suéde.

Le Marquis de Fierville Envoïé secrétement de la part de la France auprès de Charles à Bender, était pour lors à Andrinople. Il ofa imaginer de rendre service à ce Prince dans le tems que tout l'abandonnait ou l'oprimait. Il fut heureusement secondé dans ce dessein par un Gentilhomme Français, d'une ancienne maison de Champagne, nommé de Villelongue, homme intrépide, qui n'aïant pas alors une fortune felon son courage, & charmé d'ailleurs de la réputation du Roi de Suéde, était venu chez les Turcs dans le dessein de se mettre au service de ce Prince.

Mr. de Fierville, avec l'aide de ce jeune homme, écrivit un mémoire au nom du Roi de Suéde, dans lequel ce Monarque demandait vengeance au Sultan de l'infulte faite en fa personne à toutes les têtes couronnées, & de la trahiau Sul- fon, vraïe ou fausse, du Kam & du Pacha de. Bender.

tan

On y accufait le Visir & les autres Ministres d'avoir été corrompus par les Moscovites : d'avoir trompé le Grand-Seigneur : d'avoir empèché les lettres du Roi de parvenir jusqu'à Sa \* Hautesse; & d'avoir, par ses artifices, arraché du Sultan cet ordre si contraire à l'hospitalité Musulmane, par lequel on avait violé le droit des nations, d'une manière si indigne d'un grand Empereur, en attaquant avec vingt mille hommes un Roi qui n'avait pour se défendre que

·fcs

ROI DE SUEDE. LIVRE VII. 301 fes domestiques, & qui comptait fur la parole facrée du Sultan.

Quand ce mémoire fut écrit, il fallut le faire traduire en Turc, & l'éctire d'une riture particulière fur un papier fait exprès, dant on doit le fervir pour tout ce qu'on présente au Sultan.

On s'adressa à quelques interprêtes Français. qui étaient dans la ville ; mais les affaires du Roi de saide étaient si desespérées, & le Visir déclaré si ouvertement contre lui, qu'aucun interprète n'ofa seulement traduire l'écrit de Mr. de Fierville. On trouva enfin un autre étranger, dont la main n'était point connue à la Porte, qui moiennant quelque récompense, & l'asfurance d'un fecret profond, traduisit le mémoire en Turc, & l'écrivit fur le papier convenable : le Baron d'Arvidson , Officier des troupes de Suéde , contrefit la fignature du Roi : Fierville, qui avait le sceau roïal, l'aposa à l'écrit; & on cacheta le tout avec les armes de Suéde. Villelongue se chargea de remettre luimème ce paquet entre les mains du Grand-Seigneur, lorfqu'il irait à la Mosquée selon la coutume. On s'était déja servi d'une pareille voie pour présenter au Sultan des mémoires contre ses Ministres : mais cela même rendait le succès de cette entreprise plus difficile, & le danger beaucoup plus grand.

Le Visir qui prévoïait que les Suédois demanderaient justice à son Mattre, & qui n'était que trop instruit par le malheur de se prédécesseurs, avait expressement désendu qu'on laissat apro-

cher

cher personne du Grand-Seigneur; & avait ordonné surtout qu'on arrêtat tous ceux qui se présenteraient auprès de la Mosquée avec des placets.

Willelongue favait cet ordre, & n'ignorait pas qu'il y allait de fa tête. Il quitta fon habit Franc, prit un vêtement à la Grecque; & aïant caché dans fon fein la lettre qu'il voulait préfenter, il fe promena de bonue heure près de la Molquée où le Grand-Seigneur devait alle Il conceft l'infenté, s'avança en danfant au milieu de deux haïcs de Janisfiaires, entre lefquelles le Grand-Seigneur allait passer, entre lefquelles le Grand-Seigneur allait passer, attre lefquelles le Grand-Seigneur allait passer, attre lefquelles le Grand-Seigneur allait passer, attre les poches que ples est d'argent de les poches

pour amuser les gardes.

Dès que le Sultan aprocha, on voulut faire retirer Villelongue : il, se jetta à genoux , & se débattit entre les mains des Janissaires : fon bonnet tomba, de grands cheveux qu'il portait, le firent reconnoître pour un Franc ; il recut plusieurs coups, & fut très-mal-traité. Le Grand-Seigneur, qui était déja proche, entendit ce tumulte. & en demanda la caufe. Villelongue lui cria de toutes fes forces, Amman! Amman! misericorde! en tirant la lettre de son sein. Le Sultan commanda qu'on le laissat aprocher ; Villelougue court à lui dans le moment, embrasse son étrier . & lui présente l'écrit , en lui disant " Sued Crall dan, c'est le Roi de Suéde qui te le " donne. Le Sultan mit la lettre dans fon fein, & continua fon chemin vers la Mosquée. Cependant on s'affure de Villelongue, & on le conduit en prison dans les bâtimens extérieurs du Sérail.

Le Sultan au fortir de la Mosquée, après avoir Ce lu la lettre, voulut lui-même interroger le pri- Franfonnier. Ce que je raconte ici paraîtra peut-être peu croïable; mais enfin je n'avance rien que au Sulfur la foi des lettres de Mr. de Villelongue lui- tan. même; quand un si brave Officier assure un fait La fur fon honneur, il mérite quelque créance. Il chofe m'a donc affuré, que le Sultan quitta l'habit est ra-Impérial, comme aussi le turban particulier mais qu'il porte, & se déguisa en Officier des Janis- vraie. faires, ce qui lui arrivait affez fouvent. Il amena avec lui un vicillard de l'Isle de Malthe.

qui lui servit d'interprête. A la faveur de ce déguisement, Villelongue jouit d'un honneur qu'aucun Ambaffadeur Chrêtien n'a jamais eu: il eut tête à tête une conférence d'un quart d'heure avec l'Empereur Turc. Il ne manqua pas d'expliquer les griefs du Roi de Suéde, d'accufer les Ministres, & de demander vengeance, avec d'autant plus de liberté, qu'en parlant au Sultan même, il était cenfé ne parler qu'à fon égal. Il avait reconnu aifément le Grand-Seigneur malgré l'obscurité de la prison, & il n'en fut que plus hardi dans la conversation. Le prétendu Officier des Janisfaires dit à Villelongue ces propres paroles : "Chrêtien, affure-toi " que le Sultan mon Maître a l'ame d'un Empe-, reur ; & que si ton Roi de Suéde a raison , il " lui fera justice. " Villelongue fut bientôt élargi : on vit quelques semaines après un changement fibit dans le Sérail, dont les Suédois at-

tribuèrent la cause à cette unique conférence. Le Mouphti fut dépofé; le Kam des Tartarcs exilé

exilé à Rhodes, & le Serafquier Pacha de Bender rélégué dans une isle de l'Archipel.

La Porte Ottomane est si fujette à de pareils orages, qu'il est bien difficile de décider si en este le Sultan voulait apusser le Roi de Suéde par ces factifices. La manière dont ce Prince siu traité ne prouve pas que la Porte s'empressat

beaucoup à lui plaire.

Le Favori Ali Commongi fut foupçonné d'avoir fuit feul tous ces changemens pour les intérêtes particuliers. On dit qu'il fit exiler le Kam de Tartarie & le Serafquire de Bender, fous prétexte qu'ils avaient délivré au Roi les douze cens bourles malgré l'ordre du Grand-Seignaux Il mit fur le trône des Tartares le frère du Kam dépoté, jeune homme de fon age, qui amait peu fon frère, & fur lequel Ali Commongé comptait beaucoup dans les guerres qu'il médiatir. A l'égard du Grand-Viift Juffuf, il ne fut dépoté que quelques femaines après; & Soliman Pacha eu le titre de premier Viife.

Je fuis obligé de dire que Mr. de Villelongue & pulseurs Suédois m'ont affuré que la fimplelettre préfentée au Sultan au nom du Roi, avait causé tous ces grands changemens à la Porte; mais Mr. de Fierville m'a, de fon coté, affuré tout le contraire. Jai trouvé quelquesois de pareilles contrairetés dans les mémoires que l'on m'a consiés. En ce cas, tout ce que doit taire un Historien, c'est de conter ingenûment le fait, sans vouloir pénétrer les motifs; & de fe borner à dire précisément ce qu'il fait, aulieu de deviner ce qu'il ne saît pas.

Ce-

300 Cependant on avait conduit Charles XII. dans le petit château de Démirtash auprès d'Andrinople. Une foule innombrable de Turcs s'était rendue en cet endroit pour voir arriver ce Prince: on le transporta de son chariot au chàteau fur un fopha; mais Charles, pour n'être point vû de cette multitude, fe mit un carreau fur la tète.

La Porte se fit prier quelques jours de souffrir qu'il habitat à Démotica, petite ville à six lieues d'Andrinople, près du fameux fleuve Hébrus, aujourdhui appellé Merizza. Coumourgi dit au Grand-Visir Soliman: , Va, fais avertir "le Roi de Suéde, qu'il peut rester à Démoti-", ca toute fa vie : je te réponds qu'avant un "an il demandera à s'en aller de lui-même; " mais furtout ne lui fais point tenir d'argent. "

Ainsi on transféra le Roi à la petite ville de Démotica, où la Porte lui affigna un thaïm considérable de provisions pour lui & pour sa fuite: on lui accorda feulement vingt-cinq écus par jour en argent, pour acheter du cochon & du vin, deux fortes de provisions que les Turcs ne fournissent pas ; mais la bourse de cinq cent écus par jour, qu'il avait à Bender, lui fut re-

tranchée.

A peine fut-il à Démotica avec fa petite Cour. qu'on déposa le Grand-Visir Soliman; sa place fut donnée à Ibrahim Molla, fier, brave & groffier à l'excès. Il n'est pas inutile de favoir fon histoire, afin que l'on connaisse plus particuliérement tous ces Vicerois de l'Empire Otto-H. de Ch. XII. Liv. VII.

Vifir.

man, dont la fortune de Charles a si longtems dépendu.

Matelot Il avait été fimple matelot à l'avénement du Grande Sultan Achmet III. Cet Empereur se déguisait fouvent en homme privé, en Îman, ou en Dervis; il se glissait le soir dans les caffés de Constantinople. & dans les lieux publics, pour entendre ce qu'on difait de lui, & pour recueillir par lui-mème les sentimens du peuple. Il entendit un jour ce Molla qui se plaignait que les vaideaux Turcs ne revenaient jamais avec des prifes, & qui jurait que s'il était Capitaine de vaisseau, il ne rentrerait jamais dans le port de Constantinople fans ramener avec lui quelque bâtiment des Înfidèles. Le Grand-Seigneur ordonna dès le lendemain qu'on lui donnat un vaisseau à commander, & qu'on l'envoïat en courfe. Le nouveau Capitaine revint quelques jours après avec une barque Maltoife, & une Galiote de Gènes. Au bout de deux ans on le fit Capitaine Général de la mer, & enfin Grand-Visir. Dès qu'il fut dans ce poste, il crut pouvoir se passer du Favori; & pour se rendre nécessaire, il projetta de faire la guerre aux Moscovites; dans cette intention il fit dresser une tente près de l'endroit où demeurait le Roi de Suéde.

Il invita ce Prince à l'y venir trouver, avec lor en- le nouveau Kam des Tartares & l'Ambaffadeur de voir or- France. Le Roi, d'autant plus altier qu'il était dre au malheureux, regardait comme le plus fensible Roi de des affronts qu'un sujet ofat l'envoier chercher: lui venir il ordonna à son Chancelier Mullern d'y alier à parler. fa place; & de peur que les Turcs ne lui man-

quaffent

quassent de respect, & ne le forcussent à com. Charles mettre sa dignité, ce Prince, extrènce en tout, se parle mit au li, & résolut de u'en pas forir tant sus biarqu'il sérait à Démotica. Il resta dix mois cou-se met aché, teignant d'etre maladet: le Chancelier sus sus distinctions qu'il service de la commodité dont les s'euls qui mangeassent avec lui. Ils n'avaient mois commodités dont les Frans se servent tout avait été pillé à l'athaire de siender; de forte qu'il sen salait bien qu'il y est dans leurs repas de la pompe & de la délicatesse. Ils fe service ucus-mients ; & ce sus l'actualle de sus sus des sus de sus des s

Tandis que Charles XII. paffait fa vie dans fon lit, il aprit la défolation de toutes ses Provin-

ces fituées hors de la Suéde.

ces lituées hors de la Suéde.

Le Géhéral Beembock, illustre pour avoir chasse Cerales Danois de la Scanie, & pour avoir vaineu dant il
leurs meilleures troupes avoce des patians, fou per lesstint encore quelque tems la réputation des arcongatmes Suédosse. Il défendit autant qu'il put la metase for
Pomeranic & Brieme, & ce que le Roi posse présegé
dait encore en Allemagne; mais il ne put empeter les Saxons & les Danois réunis d'attiéger
Stade, ville forte & considérable, struée près
de l'Elbe dans le Duché de Brème. La ville sur
bombardée & reduite en ceudres; & la garnison
bock pits s'avancer pour la seconir.

Ce Général, qui avait environ douze mille hommes, dont la moitié était Cavalerie, pourfuivit les ennemis qui étaient une fois plus forts,

& les attoignit enfin dans le Du.hé de Meckelnbours, pres d'un lieu nommé Gadebush, & d'une petre rivière qui porte ce nom: il arriva vis-a-vis des Saxons & des Danois le 20. Décembre 17:12. Il était Éparé d'eux par un murais. Les ennemis campés derrière ce marais étaent apueis à un bos: ils avaient l'avantage du nombre & du terrain; & on ne pouvait aller a cux qu'en traverlant le marécage fous le feu de leur Artillerie.

Steinbock paffe à la tête de fês troupes, artive en ordre de bataille, & engage un des combats des plus fanglans & des plus achardes qui fe fût encore donné entre ces deux nations rivales. Après trois heures de cette mêlée fi vive, les Danois & les Saxons furent enfoncés, &

quitterent le champ de bataille.

Un fils du Roi Auguste & de la Comtesse de Konigsmark, connu fous le nom du Comte de Saxe, fit dans cette bataille fon aprentifiage de l'art de la guerre. C'est ce même Comte de Saxe, qui eut depuis l'honneur d'etre élu Duc de Courlande, & à qui il n'a manqué que la force pour jouir du droit le plus incontestable qu'un homme puille jamais avoir fur une Souveraineté; je veux dire les fuffrages unanimes du peuple. C'est lui qui s'est acquis depuis une gloive plus réelle en fauvant la Fr: nce à la bataille de Fontenoy, en conquérant la Flandre, & en méritant la réputation du plus grand Général de nos jours. Il commandait un régiment à Gadebush, & y eut un cheval tué fous lui: je lui ai entendu dire que les Suédois gardèrent toujours

jours leurs rangs; & que même après que la victoire fut décidée, les premières lignes de ces braves troupes agant à leurs pieds leurs ennemis morts, il n'y eut pas un foldat Suedois qui ofat seulement se baisser pour les dépouiller, avant que la priére eut été faite sur le champ de bataille; tant ils étaient inébranlables dans la discipline severe à laquelle leur Roi les avait accoutumés.

Steinbock après cette victoire, se souvenant que les Danois avaient mis Stade en cendres, alla s'en venger fur Altena, qui apartient au Roi de Dannemarck. Altena est au-dedous de Hambourg, fur le fleuve de l'Elbe, qui peut aporter dans son port d'assez gros vasileaux. Le Roi de Dannemark favorifait cette ville de beaucoup de privilèges: son dessein était d'y établir un commerce florissant: déja même l'indultrie des Altenais, encouragée par les fages vues du Roi, commençait à mettre leur ville au nombre des villes commercantes & riches. Hambourg en concevait de la jalousie, & ne souhaitait rien tant que sa destruction. Des que Steinbock fut à la vue d'Altena, il envoïa dire par un trompette aux habitans, qu'ils eussent à se retirer avec ce qu'ils pouraient emporter d'effets, & qu'on allait détruire leur ville de fond en comble.

Les Magistrats vintrent se jetter à ses pieds, Un de & offrirent cent mille écus de rançon. Steinbockser Géen demanda deux cens mille. Les Altenats fu-néraux plièrent, qu'il leur fut permis au moins d'en-tena; voier à Hambourg où étaient leurs correspon-mais les dances, & affurerent que le lendemain ils aporte- affaires V 3 raient

de Char-raient cette fomme; le Général Snédois réponles font du qu'il falait la donner fur l'heure, ou qu'on

rées par Ses troupes étaient dans le fauxbourg le flam-

beau à la main: une faible porte de bois, & un forté déja comblé, étajent les feules défenfes des Altenais. Ces malheureux furent obligés de quitter leurs maifons avec précipitation au miheu de la nuit: c'était le 9. Janvier 1713; il faifait un froid rigoureux, augmenté par un vent de Nord violent, qui servit à étendre l'embrafement avec plus de promtitude dans la ville, & à rendre plus insuportables les extrémités où le peuple fut réduit dans la campagne. Les hommes, les femmes, courbés fous le fardeau des meubles qu'ils emportaient, se refugièrent, en pleurant & en pouisant des hurlemens, fur les côteaux voifins qui étaient couverts de glace. On voïait plusieurs jeunes gens qui portaient sur leurs épaules des vieillards paralitiques. Quelques femmes, nouvellement accouchées, emportèrent leurs enfans & moururent de froid avec eux fur la colline, en regardant de Join les flammes qui confumaient leur patrie. Tous les habitans n'étaient pas encore fortis de la ville, lorsque les Suédois y mirent le seu. Altena brûla depuis minuit jusqu'à dix heures du matin. Presque toutes les maisons étaient de bois : tout fut confumé ; & il ne parut pas le lendemain qu'il y eût eu une ville en cet endroit.

Les vieillards, les malades, & les femmes les plus délicates, réfugiés dans les glaces pendant que que leurs maisons étaient en feu, se trainèrent aux portes de Hambourg, & fuplièrent qu'on leur ouvrit & qu'on leur fauvat la vie; mais on refusa de les recevoir, parce qu'il régnait dans Altena quelques maladies contagieuses; & les Hambourgeois n'aimaient pas affez les Altenais pour s'expofer, en les recueillant, à infecter leur propre ville. Ainfi la plupart de ces miférables expirèrent fous les murs de Hambourg, en prenant, le Ciel à témoin de la barbarie des Suédois, & de celle des Hambourgeois qui ne paraiffait pas moins inhumaine.

Toute l'Allemagne cria contre cette violence: les Ministres & les Généraux de Pologne & de Dannemark écrivirent au Comte de Steinbock, pour lui reprocher une cruauté si grande, qui faite fans nécelfité & demeurant fans excuse,

foulevait contre lui le Ciel & la terre.

Steinbock répondit, " qu'il ne s'était porté à " ces extrémités, que pour aprendre aux ennemis " du Roi fon Maitre à ne plus faire une guerre " de barbares, & à respecter le Droit des Gens : " qu'ils avaient rempli la Poméranie de leurs " cruautés, dévasté cette belle province, & ven-" du près de cent mille habitans aux Turcs: " que les flambeaux qui avaient mis Altena en " cendres, étaient les reprefailles des boulets " rouges par qui Stade avait été confumée. "

C'était avec cette fureur que les Suédois & leurs ennemis se faifaient la guerre; si Charles XII. avait paru alors dans la Poméranie, il est à croire qu'il eût pû retrouver sa premiére fortune. Ses armées quoiqu'éloignées de fa préfen-\*V 4

ee, étaient encore animées de fon esprit; mais l'absence du Chef est toujours dangereuse aux affaires, & empêche qu'on ne profite des victoires. Steinbock perdit par les détails ce qu'il avait gagné par des actions signalées, qui en un autre tems auraient été décilives.

Tout vainqueur qu'il était, il ne put empêcher les Moscovites, les Saxons, & les Danois de se réunir. On lui enleva des quartiers: il perdit du monde dans plusieurs escarmouches: deux mille hommes de ses troupes se novèrent en passant l'Eider, pour aller hiverner dans le Holftein; toutes ces pertes étaient sans ressource, dans un pais où il était entouré de tous côtés d'ennemis puissans.

Il voulut défendre le pais du Holftein contre le Dannemark; mais malgré ses ruses & fes efforts le pais fut perdu, toute l'armée fut

détruite, & Steinbock fut prisonnier.

La Poméranie fans défense, à la réserve de Stralfund, de l'isle de Rugen & de quelques lieux circonvoisins, devint la proje des Alliés: elle fut sequestrée entre les mains du Roi de Prusse. Les Etats de Brême furent remplis de garnisons Danoifes. Au même tems les Ruffes inondaient la Finlande, & y battaient les Suédois, que la confiance abandonnait, & qui, étant inférieurs en nombre, commençaient à n'avoir plus fur leurs ennemis aguerris la supériorité de la valeur.

Pour achever les malheurs de la Suéde, fon Roi s'obstinait à rester à Démotica, & se repaisfait encore de l'espérance de ce secours Turc,

fur lequel il ne devait plus compter.

Ibrahim Molla, ce Visir si fier, qui s'obstinait à la guerre contre les Moscovites, malgré les

à la guerre contre les Moscovites, malgré les vues du Favori, sut étranglé entre deux portes. La place de Visir était devenue si dangereuse,

que personne n'ossit l'occuper: elle demeura vacanne pendant fix mois. Enfin, le Favori Ali Commongi prit le titre de Grand-Visir. Alors toures les elpérances du Roi de Suéde tombérent. Il connaissat Commongé d'autant mieux qu'il en avait été servi , quand les intérêts de ce Favori s'accordainet avec les siens.

Il avait été onze mois à Démotica enfevelt Enfa dans l'inaction & dans l'oubli ; cette offreté ex-lifrét trème fuccédant tour - à - coup aux plus violens parir exercices lui avait donné enfin la maladie qu'il de Turfeignánt. On le croinit mort dans toute l'Euro-quie.

pe. Le Confeil de Régence qu'il avait établi à Stockolm, quand il partit de fa capitale, n'entendait plus parler de lui. Le Sénat vint en corps fuplier la Princefie Utrike Elémore, seur du Roi, de le charger de la Régence, pendant cette longue absence de son firere: elle l'accepta; mais quand elle vit que le Senat voulait l'Obliger à faire la paix avec le Czar & le Roi de Dannerak, qui attraquient la Suéde de tous cotés, cette Princesse jugeant bien que son frére ne ratificarit jamais la paix, se démit de la Régence, & envoia en Turquie un long détail de cette affiire.

Le Roi reçut le paquet de fa' fœur à Démotica. Le despotifine qu'il avait succé en naissan lui faisait oublier qu'autresois la Suéde avait été

été libre, & que le Sénat gouvernait anciennement le Roïaume conjointement avec les Rois.

Plus Il ne regardait ce corps que comme une troupe défent de domettiques, qui voulaient commander dans gre la maion en l'ablence du Maitre jil leur écrimais vit que s'ils préendaient gouverner, il leur entcur voietait une de fes bottes, & que ce ferait d'elmans le dont il faudrait qu'ils prislent les ordres;

> Pour prévenir donc ces prétendus attentats en Suéde, contre son autorité, & pour défendre enfin son pais, n'espérant plus rien de la Porte Ottomane, & ne comptant plus que sur lui seul, il fit signifier au Grand-Visir qu'il souhaitait par-

tir & s'en retourner par l'Allemagne.

Mr. Desalleurs, Ambashadeur de France, qui s'étair chargé des affaires de la Suéde, fit la demande de sa parc. "Hé bien, dit le Visir au Comte Desaleurs, "n'avais-je pas bien dit, que. Pannée ne se passiera pas fans que le Roi de Suéde demandat à partir? Dites-lui qu'il et à "fon choix de s'en aller ou de demeurer; mais qu'il se détermine bien, & qu'il fixe le jour a de son départ, afin qu'il ne-nous jette pas une péconde fois dans l'embarras de Bender. "

Le Comte Dessilators adoucit au Roi la dureté de ces paroles. Le jour fut choifi, mais Chorles, avant que de quitter la Turquie, voulut étaler la pompe d'un grand Roi, quoique dans la misere d'un fugitif. Il donna à Grothusen le titre d'Ambasslaeur extraordinaire, & l'envoïa prendre congé dans les formes à Constantinople, suivi de quatre-vingt personnes toutes superbement véues.

7.62

Les resforts secrets qu'il fallut faire jouer pour amaifer de quoi fournir à cette dépense, étaient plus humilians que l'Ambailade n'était pompeuſe.

Mr. Defaleurs preta au Roi quarante mille Il. fe écus: Grothujen avait des Agens à Constantino-ruine ple qui empruntaient en fon nom, à cinquante pour pour cent d'intéret, mille écus d'un Juif, deux per une cent pistoles d'un marchand Anglais, mille Amfrancs d'un Turc.

On amada ainti de quoi jouer en présence du à la Divan la brillante comédie de l'Ambaffade Sué-Porte; doife. Grothusen regut à Constantinople tous les honneurs que la Porte fait aux Ambassadeurs extraordinaires des Rois le jour de leur audience : le but de tout ce fracas était d'obtenir de l'argent du Grand-Visir ; mais ce Ministre fut inéxorable.

Grothusen proposa d'emprunter un million de la Porte. Le Visir repliqua sechement que son Maître favait donner quand il voulait, & qu'il ctait au desfous de sa dignité de preter : qu'on fournirait au Roi abondamment ce qui était nécessaire pour son voïage, d'une manière digne de celui qui le renvoïait : que peut-être même la Porte lui ferait quelque présent en or non monnoié; mais qu'on n'y devait pas compter.

Enfin, le premier Octobre 1714. le Roi de Suéde se mit en route pour quitter la Turquie. Un Capigi Pacha avec fix Chiaoux le vinrent prendre au château de Demirtash, où ce Prince demeurait depuis quelques jours : il lui préfenta de la part du Grand-Seigneur une large

tente d'écarlate brodée d'or, un' fabre avec une poignée garnie de pierreties, & huit chevaux Arabes d'une beauté parfaite, avec des felles fuperbes dout les étriers étaient d'argent maffié. Il n'est pas indigne de l'hiltoire de dire qu'un Ecuyer Arabe, qui avait foin de ces chevaux, donna au Roi leur généalogie; c'est un usage établi depuis long-tems chez ces peuples, qu'imblent faire beaucoup plus d'attention à la nobleife des chevaux qu'à celle des hommes; ce qui peut-être n'est pas fi déraifonable, puisque chez les animaux les races dont on a foin & qui font faus médange ne dégénérent jamaie.

Les Tures le reconduisens magnisique-

sont ians melange ne degenerent jamais. Soixante chariots charges de toutes fortes de provisions, & trois cent chevaux, formaient le convoi. Le Capigi Pacha fachant que plusieurs, Turcs avaient preté de l'argent aux gens de la fuite du Roi à un gros intérêt, lui dit que Pusire étant contraire à la loi Mahométane, il fupilait Sa Majesté de liquider toutes ces dettes, & d'ordonner au Résident, qu'il laisferait à Constantinople, de ne paier que le capital. "Nont, dit le Roi, " si mes dometitques ont donné des juilles de cont écus, je veux les paier, quand

, ils n'en auraient reçû que dix.

Il fit proposer aux créanciers de le suivre, avec Passurance d'etre parés de leurs fraix & de leurs dettes. Plusieurs entreprirent le voiage de Suéde, & Grobusen eut soin qu'ils fusient parés.

Les Turcs afin de montrer plus de déférence pour lour hôte, le faifaient voiager à très-petites journées; mais cette lenteur respectueuse génait l'impatience du Roi. Il se levait dans la

rou-

Roi de Suede. Livre VII. 317

route, à trois heures du matin, felon fa coutume. Dès qu'il était habillé, il éveillait lui-mente. Le Capigi & les Chiaoux, & ordonnaît la marche au milieu de la nuit noire: la gravité Turque était dérangée par cette manière nouvelle de voiager; mais le Roi prenait plaifir à leur embarras, & difait qu'il fe vengeait un peu de Paffaire de Bender.

Fathaire de Bender.

Tandis qu'il gagnait les frontiéres des Turcs, Il donStantials en fortait par un autre chemin, & al. ne su
lait fe retirer en Allemagne dans le Duché de Roi
Deux-Ponts, province qui confine au Palatinat las te
du Rhin & à l'Alface, & qui apartenait aux Rois Duché
de Suéde depuis que Charles X. fucceffeur de des

de Suéde depuis que Charles X. fuccelleur de des Chrijine, avait joint cet héritage à la Couron. Deuxne. Charles alligna à Stanillas le revenu de ce Feats. Duché, eftimé alors environ foixante & dix mille écus; ce fut-là qu'aboutirent pour lors tant de projets, tant de guerres, & tant d'efpérances. Stanillas voulait & aurait pa faire un traité avantageux avec le Roi Angule; mais l'indomptable opinitàreté de Charles XII. lui fit perdre ées terres & fes biens réche ne Pologne, pour l'hii conferver le titre de Roi.

Ce Prince relta dans le Duché de Deux-Ponts ufqu'à la mort de Charler; alors cette province retournant à un Prince de la maison Palatine, , il choisit si vetraite à Veissemburg dans P.Alface Française, Mr. Sam, Eurovié du Roi Auguste, en porta ses plaintes au Duc d'Orléans Régent de France. Le Duc d'Orléans répondit à Mr. Sam ces paroles remarquables ; Monsseur, mandez au Roi votre Maitre que la France.

" a toujours été l'azyle des Rois malheureux. " Le Roi de Suéde étant arrivé fur les confins de l'Allemagne, aprit que l'Empereur avait ordonné qu'on le reçut dans toutes les terres de fon obéniance avec une magnificence convenable. - Les villes & les villages où les Maréchaux des logis avaient par avance marqué fa route . faisaient des préparatifs pour le recevoir ; tous ces peuples attendaient avec impatience de voir. passer cet homme extraordinaire, dont les victoires & les malheurs, les moindres actions & le repos meme, avait fait tant de bruit en Europe & en Asie. Mais Charles n'avait nulle envie d'essurer toute cette pompe, ni de montrer en spectacle le prisonnier de Bender ; il avait résolu meme de ne jamais rentrer dans Stockolm, qu'il n'eut auparavant réparé ses malheurs par une meilleure fortune.

Quand il fut à Targowits fur les frontiéres de la Transilvanie, après avoir congédié son esde vo-rager corte Turque, il assembla sa suite dans une auffi & grange; il leur dit à tous de ne se mettre point trange en peine de fa' personne, & de se trouver le pluque son tôt qu'ils pouraient à Stralfund en Poméranie Sejour. fur le bord de la Mer Baltique, environ à trois

cent lieues de l'endroit où ils étaient.

Il ne prit avec lui que deux Officiers, Rosen & During , & quitta toute fa fuite gayement , la laissant dans l'étonnement, dans la crainte & dans la triftesse. Il prit une perruque noire pour fe déguiser, car il portait toujours ses cheveux : mit un chapeau bordé d'or, avec un habit gris d'épine & un manteau bleu : prit le nom d'un

# ROI DE SUEDE. LIVRE VII.

Officier Allemand, & courut la poste à cheval avec ces deux compagnons de voiage.

Il évita dans sa route, autant qu'il le put, les terres de ses ennemis déclarés & secrets : prit fon chemin par la Hongrie, la Moravie. l'Autriche, la Bavière, le Wirtemberg, le Palatinat , la Westphalie , & le Meckelbourg ; ainfi il fit presque le tour de l'Allemagne, & allongea fon chemin de la moitié. A la fin de la premiére journée, après avoir couru fans relache, le jeune During, qui n'était pas endurci à ces fatigues excessives, comme le Roi de Suéde, s'évanouït en descendant de cheval, Le Roi, qui ne voulait pas s'arreter un moment fur la route, demanda à During, quand celuici fut revenu à lui, combien il avait d'argent? During ayant répondu qu'il avait environ mille écus en or : " Donne m'en la moitié, dit le Rois "je vois bien que tu n'es pas en état de me sui-, vre , l'acheverai la route tout seul. , During le fuplia de daigner se reposer du moins trois heures, l'affurant qu'au bout de ce tems il serait en état de remonter à cheval & de fuivre Sa Majesté; il le conjura de penser à tous les risques qu'il allait courir. Le Roi inéxorable se fit donner les cinq cent écus, & demanda des chariots. Alors During, effraié de la réfolution du Roi, s'avifa d'un stratagême innocent : il tira à part le maître de la poste, & lui montrant le Roi de Suéde : "Cet homme, lui dit-il, est mon cousin ; "nous voïageons ensemble pour la même affai-"re; il voit que je fuis malade, & ne veut pas "feulement nrattendre trois heures; donnez-lui,

" je vous prie, le plus méchant cheval de votre "écurie, & cherchez-moi quelque chaise ou

" quelque chariot de poste.

Il mit deux ducats dans la main du Maître de la poste, qui satisfit exactement à toutes ses demandes. On donna au Roi un cheval rétif & boiteux: ce Monarque partit feul à dix heures du foir dans cet équipage, au milieu d'une nuit noire, avec le vent, la neige & la pluïe. Son compagnon de voïage, après avoir dormi quelques heures, se mit en route dans un chariot trainé par de forts chevaux. A quelques milles il rencontra au point du jour le Roi de Suéde, qui ne pouvant plus faire marcher fa monture, s'en allait de son pied gagner la poste prochaine.

Il fut forcé de se mettre sur le chariot de During; il dormit fur de la paille. Enfuite ils continuèrent leur route, courant à cheval le jour, & dormant fur une charette la nuit, sans

s'arrèter en aucun lieu.

Après seize jours de course, non sans danger d'etre arrêtés plus d'une fois, ils arrivèrent enfin le 21. Novembre de l'année 1714. aux portes de la ville de Stralfund à une heure après fund. minuit.

Le Roi cria à la fentinelle, qu'il était un Courier dépèché de Turquie par le Roi de Suéde, qu'il fallait qu'on le fit parler dans le moment au Général Ducker Gouverneur de la place. La fentinelle répondit qu'il était tard, que le Gouverneur était couché, & qu'il falait attendre le point du jour.

# ROI DE SUEDE. LIVRE VII.

Le Roi repliqua qu'il venait pour des affaires importantes, & leur déclara que s'ils n'allaient pas réveiller le Gouverneur fans délai, ils seraient tous punis le lendemain matin. Un sergent alla enfin réveiller le Gouverneur : Ducker s'imagina que c'était peut-être un des Généraux du Roi de Suéde : on fit ouvrir les portes ; on

introduilit ce courier dans fa chambre.

Ducker, à moitié endormi, lui demanda des nouvelles du Roi de Suéde : le Roi le prenant par le bras; "Eh quoi! dit-il, Ducker, mes plus "fidéles fujets m'ont-ils oublié ? Le Général reconnut le Roi : il ne pouvait croire ses yeux; il se jette en bas du lit, embrasse les genoux de son Maitre en verfant des larmes de joie. La nouvelle en fut répandue à l'instant dans la ville : tout le monde se leva : les foldats vinrent entourer la maifon du Gouverneur. Les rues fe remplirent des habitans, qui se demandaient les uns aux autres : Est-il vrai que le Roi est ici? On fit des illuminations à toutes les fenetres: le vin coula dans les rues, à la lumière de mille flambeaux & au bruit de l'Artillerie.

Cependant on mena le Roi au lit : il v avait feize jours qu'il ne s'était couché : il fallut couper ses bottes sur les jambes, qui s'étaient enflées par l'extrême fatigue. Il n'avait ni linge, ni habits : on lui fit une garderobe en hate de ce qu'on put trouver de plus convenable dans la ville. Quand il cut dormi quelques heures, il ne se leva que pour aller faire la revûe de ses troupes, & visiter les fortifications. Le jour même il envoia par-tout ses ordres pour recom-

H. de Ch. XII. Liv. VII. mencer

rîné il mencer une guerre plus vive que jamais contre tous ses ennemis. Au reste toutes ces particufaire la larités fi conformes au caractère extraordinaire guerre. de Charles XII. m'ont été confirmées par le Comte de Croify, Ambaffadeur auprès de ce Prince, après m'avoir été aprifes par Mr. Fabrice.

L'Europe était alors dans un état bien différent de celui où elle était quand Charles la quitta l'Eu-

en 1709. rope.

Etat

de

La guerre qui avait si longtems déchiré toute la partie méridionale, c'est-à-dire, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Efpagne, le Portugal & l'Italie, était éteinte. Cette paix générale avait été produite par des brouilleries particulières arrivées à la Cour d'Angleterre, Le Comte d'Oxford Ministre habile, & le Lord Bolingbrooke, un des plus brillans génies, & l'homme le plus éloquent de fon siécle, prévalurent contre le fameux Duc de Marlborong, & engagèrent la Reine Anne à faire la paix avec Louis XIV. La France n'ajant plus l'Angleterre pour ennemie, força bientôt les autres Puissances à s'acommoder.

Philippe V. petit-fils de Louis XIV. commencait à réguer paisiblement sur les débris de la Monarchie Espaguole. L'Empereur d'Allemagne, devenu Maitre de Naples & de la Flandre, s'affermiffait dans ses valtes Etats. Louis XIV. n'aspirait plus qu'à achever en paix sa longue carriére.

Aune, Reine d'Angleterre, était morte le 10. Août 1714. haie de la moitié de fa nation, pour avoir donné la paix à tant d'Etats. Son frére trère Jacques Stuard, Prince malheureux, exclu du Trône prefique en naiffant, n'aint point paru alors en Angleterre, pour teuter de recueillir une fuccetion que de nouvelles loix hui auraient donnée, il fon parti cêt prévalu, George I. Electeur de Hannover fut reconnu unanimement Roi de la Grande-Bretagne. Le Troune apartenait à cet Electeur, non en vertu du fang, quoiqu'il defeendit d'une fille de Jacques; mais en vertu d'acté du Parlement de la nation,

George, appellé dans un âge avancé à gouverner un peuple dont il n'entendait point la langue, & chez qui tout lui était étranger, fe regardait comme l'Electeur de Hannover plûtôt que comme le Roi d'Angleterre. Toute son ambition était d'agrandir ses Etats d'Allemagne. Il repathit presque tous les ans la mer pour revoir des fujets dont il était adoré. Au reste, il se plaifait plus à vivre en homme qu'en Maître. La pompe de la Roiauté était pour lui un fardeau pelant. Il vivait avec un petit nombre d'anciens courtifans qu'il admettait à fa familiarité. Ce n'était pas le Roi de l'Europe qui eût le plus d'éclat; mais il était un des plus fages, & le feul qui connût fur le trône les douceurs de la vie privée & de l'amitié. Tels étaient les principanx Monarques, & telle la fituation du midi de l'Europe.

Lès changemens arrivés dans le Nord étaient d'une autre nature. Ses Rois étaient en guerre, & se réunissaient contre le Roi de Suéde.

Auguste était depuis longtems remonté sur le Trone de Pologne avec l'aide du Czar, & du X 2

confentement de l'Empereur d'Allemagne, d'Aitne d'Angleterre, & des Etats-Généraux, qui tous garans du traité d'Altranifad, quand Charles XII. imposait les loix, se désistèrent de leur garantie quand il ne fut plus à craindre.

Mais Auguste ne jouisfait pas d'un pouvoir tranquille. La République de Pologne, en reprenant son Roi, reprit bientôt ses craintes du pouvoir arbitraire: elle était en armes pour l'obliger à se conformer aux Pafa Conventa, contrat facré entre les Peuples & les Rois; & femblait n'avoir rapellé son Maître que pour lui déclarer la guerre. Dans les commencemens de ces troubles, on n'entendait pas prononcer le nom de Stanislas; son parti semblait anéanti; & on ne se ressouvenait en Pologne du Roi de Suéde, que comme d'un torrent qui avait changé le cours de toutes choses pour un tems dans fon paffage.

Pultava & l'absence de Charles XII. en faifant tomber Stanislas, avaient aussi entraîné la chûte du Duc de Holftein, neveu de Charles, qui venait d'être dépouillé de ses Etats par le Roi de Dannemark. Le Roi de Suéde avait aimé tendrement le pére : il était pénétré & humilié des malheurs du fils; de plus, n'aïant rien fait en fa vie que pour la gloire, la chûte des Souverains qu'il avait faits ou rétablis, fut pour lui aussi sensible que la perte de tant de

Provinces.

C'était à qui s'enrichirait de ses pertes: Fréderic Guillaume, depuis peu Roi de Prusse, qui paraisfait avoir autant d'inclination à la guerre

que son pére avait été pacifique, commença par se faire livrer Stetin & une partie de la Poméranie, fur laquelle il avait des droits pour quatre cent mille écus païés au Roi de Dannemark & au Czar.

George, Electeur de Hannover, devenu Roi d'Angleterre, avait auffi fequestré entre ses mains le Duché de Brème & de Verden, que le Roi de Dannemarck lui avait mis en dépôt pour foixante mille piftoles. Ainsi on disposait des dépouilles de Charles XII. & ceux qui les avaient en garde devenaient par leurs intérèts des ennemis auffi dangereux que ceux qui les avaient prifes.

Quant au Czar, il était fans doute le plus à Conquécraindre: ses anciennes défaites, ses victoires, ses ur, fautes mêmes, sa persévérance à s'instruire & à granmontrer à ses sujets ce qu'il avait apris, ses travaux continuels, en avaient fait un grand-hom- de Pierme en tout genre. Déja Riga était pris ; la re le Livonie, l'Ingrie, la Carelie, la moitié de la grandi Finlande, tant de Provinces qu'avaient conquises les Rois ancêtres de Charles, étaient sous le joug Moscovite.

Pierre Alexiowits, qui, vingt ans auparavant, n'avait pas une barque dans la Mer Baltique, fe voiait alors maître de cette Mer, à la tête d'une flote de trente grands vaisseaux de ligne.

 Un de ces vairfeaux avait été conftruit de fes propres mains; il était le meilleur Charpentier, le meilleur Amiral, le meilleur Pilote du Nord. Il n'y avait point de paffage difficile qu'il n'eût fondé lui-meme depuis le fond du Golfe de Both-

nie jusqu'a l'Océan, aïant joint le travail d'un matelot aux expériences d'un Philosophe & aux dessein d'un Empereur; & étant devenu Amiral par degrés & à force de victoires, comme il avait voulu parvenir au Généralat sur terre.

Tandis que le Prince Gallitín, Général forregar lui, & l'un de ceux qui fecondèrent le mieux fes entreprifes, achevait la conquète de la Finlande, prenait la ville de Vafa, & bartait les Suédois, cet Empereur fe mit en mer, pour aller conquérir l'isle d'Alan, fituée dans la Mer Baltique, à douze lieues de Stockolm. Il partit pour cette expédition au commenco-

mpart hour cente expendion au commension ment de fuillet 1714. pendant que son rival Charles XII. se tenait dans son lit à Démotica. Il s'embarqua au port de Cronslot, qu'il avait bât depuis quelques années, à quatre milles de Petersbourg. Ce nouveau port, la flote qu'il contenait, les Officiers & les matelors qui la montaient, tout cela était son ouvrage; & de quel-que côté qu'il j'ettàt les yeux, il ne voiait rien qu'il n'eur créé en quelque sorte.

La flote Rufflenne fe trouva le 15. Juillet à la hauteur d'Alan; elle était compolée de trente vaiffeaux de ligne, de quatre-vingt galères, & de cent demi-galères. Elle portait vingt mille flodats: l'Amiral Apracin la commandait si l'Empereur Ruffe y fervait en qualité de Contre-Amiral. La flote Suédoife vint le 16. à la rencontre, commandée par le Vice-Amiral Drin-child; elle était moins forte des deux tiers, ce-pendant elle fe battip pendant trois heures, Le Czar s'attacha au vaiffeau d'Erinchild, & le priè propie de la contre de

prit après un combat opiniatre.

Le jour de la victoire il débarqua feize mille hommes dans Alan; & aïant pris plusieurs foldats Suédois, qui n'avaient pû encore s'embarquer fur la flote d'Erinchild, il les amena prisonniers fur ses vaisseaux. Il rentra dans son port de Cronslot avec le grand vaisseau d'Erinchild, trois autres de moindre grandeur, une frégate & six galères, dont il s'était rendu maî-

tre dans ce combat.

De Cronslot il arriva dans le port de Petersbourg, suivi de toute sa flote victorieuse & des vaisseaux pris sur les ennemis. Il sut salué d'une triple décharge de cent cinquante canons : après quoi il fit une entrée triomphale, qui le flata encore davantage que celle de Moscow, parce qu'il recevait ces honneurs dans fa ville favorite, en un lieu où dix ans auparavant il n'y avait pas une cabane, & où il voïait alors trente-quatre mille cinq cent maifons; enfin, parce qu'il se trouvait non seulement à la tête d'une marine victorieuse, mais de la première flote Ruffienne qu'on cût jamais vue dans la Mer Baltique, & au milieu d'une nation à qui le nom de flote n'était pas même connu avant lui.

On observa à Petersbourg à peu près les mêmes cérémonies qui avaient décoré le triomphe à Moscow. Le Vice-Amiral Suédois fut le principal ornement de ce triomphe nouveau. Pierre Alexiowits y parut en qualité de Contre-Amiral. Un Boyard Ruffien, nommé Romanodowsky, lequel représentait le Czar dans des oc-

cafions folemnelles, était affis fur un Trône, asant à fes côtés douze Sénateurs. Le Contre-Amiral lui préfenta la rélation de fa victoire, & on le déclara Vice - Amiral, en confidération de fes fervices; cérémonie bizare, mais utile dans un pais où la fubordination militaire était une des nouveautés que le Czar avait introduites.

L'Empereur Moscovite enfin victorieux des Suédois fur mer & fur terre, & aïant aidé à les chaffer de la Pologne, y dominait à fon tour. Il s'était rendu Médiateur entre la République & Auguste; gloire ausli flateuse peut-être que d'y avoir fait un Roi. Cet éclat & toute la fortune de Charles avaient passe au Czar: il en jouissait même plus utilement que n'avait fait fon rival; car il faifait fervir tous fes fuccès à l'avantage de son païs. S'il prenait une ville, les principaux artifans allaient porter à Petersbourg leur industrie: il transportait en Moscovie les manufactures, les arts, les sciences des Provinces conquifes fur la Suéde : fes Etats s'enrichissaient par ses victoires; ce qui de tous les Conquérans le rendait le plus excufable.

Lá Suéde au contraire, privée de prefigue toutes fes Provinces au-delà de la Mer, n'avait plus ni commerce, ni argent, ni crédit. Ses vieilles troupes fi redouzables avaient péri dans les batailles ou de mifère. Plus de cent mille Suédois étaient elclaves dans les vaftes États du Czar. & prefigue autant avaient été vendus aux Turcs & aux Tartares. L'efpèce d'hom-

mes

ROI DE SUEDE. LIVRE VII.

mes manquait fensiblement; mais l'espérance renaquit, dès qu'on sut le Roi à Stralfund.

Les impressions de respect & d'admiration pour lui étaient encore si fortes dans l'esprit de ses sujets, que la jeunesse des campagnes se présenta en foule pour s'enroler, quoique les terres n'eussent pas affez de mains pour les cultiver.

Fin du septieme Livre.



HISTOL

# HISTOIRE

DE

# CHARLES XII.

ROI DE SUEDE.

# LIVRE HUITIEME.

ARGUMENT.

Charles marie la Princesse sa sur au Prince de Hesse: si est assesse dans Strassimot & Fe fauve en Suèle: entreprise da Baron de Gotte son premier Musipre: projest d'une réconciliation avec le Caro, & d'une descene d'Augleterre: Charles assesse principales en Norwege; il est nei; son caractère: Gotte di écapité.

Le Roi au milieu de ces préparatifs donna la fœur qui lui reflait, Utrique Electores, en mariage au Prince Friedric de Heffe-Coffel. La Reine Douairière, grand-mère de Charler XII. & de la Princeffe, àgée de quatre-ving aus, fit les honneurs de cette fête le 4. Avril 1715. H. de Cb. XII. Liv. VIII.

ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

dans le palais de Stockolm, & mourut peu de tems après.

Ce mariage ne fut point honoré de la préfence du Roi; il relta dans Straillund, occupé a achever les fortifications de cette place importante, menacée par les Rois de Dannemark & de Pruifé. Il déclara cependant fon beaufrére Généralifilme de fes armées en Suéde. Ce Prince avait fervi les Frats-Généranx dans les ruerres

de Prufie. Il déclara expendant fon beaufrére Généraliffime de les armées en Suéde. Ce Prince avait fervi les Etats-Généraux dans les guerres contre la France: il était regardé comme un bon Général; qualité, qui n'avait pas peu contribué à lui faire époufer une feur de Charles XII.

Les mauvais fuecès se suivaient alors aussi Charrapidement qu'autrefois les victoires. Au mois les malde Juin de cette année 1715. les troupes Alle- henmandes du Roi d'Angleterre, & celles de Dannemark, investirent la forte ville de Wifmar : les Danois & les Saxons, réunis au nombre de trente-fix mille, marchèrent en même tems vers Stralfund pour en former le siège. Les Rois de Dannemark & de Prusse conlèrent à fond près de Stralfund cinq vaisscaux Suedois. Le Czar était alors fur la Mer Baltique avec vingt grands vaisseaux de guerre, & cent cinquante de transport, sur lesquels il y avait trente mille hommes. Il menacait la Suéde d'une descente; tantôt il avançait jusqu'à la côte de Helsimbourg, tantôt il se présentait à la hauteur de Stockolm. Toute la Suéde était en armes fur les côtes, & n'attendait que le moment de cette invasion. Dans ce même tems ses troupes de terre chaffaient de poste en poste les Sué-

dois des places qu'ils possédaient encore dans la Fin-

Finlande, vers le Golfe de Bothnie; mais le Czar ne poussa pas plus loin ses entreprises.

A l'embouchure de l'Oder, fleuve qui partage en deux la Poméranie, & qui après avoir coulé fous Stetin, tombe dans la Mer Baltique, est la petite isle d'Usedom: cette place est trèsimportante par fa situation, qui commande l'Oder à droite & à gauche; celui qui en est le maître l'est aussi de la navigation du sleuve. Le Roi de Prusse avait délogé les Suédois de cette isle, & s'en était saisi, autsi-bien que de Stetin, qu'il gardait en sequestre; le tout, disait-il, pour l'amour de la paix. Les Suédois avaient repris l'isle d'Ufedom au mois de Mai 1715. ils v avaient deux forts; l'un était le fort de la Suine fur la branche de l'Oder qui porte ce nom; l'autre, de plus de conféquence, était Pennamonder fur l'antre cours de la riviére. Le Roi de Suéde n'avait pour garder ces deux forts & toute l'isle, que deux cent cinquante foldats Poméraniens, commandés par un vieil Officier Suédois, nommé Kuze-Slere, dont le nom mérite d'etre confervé.

Le Roi de Priiffe envoïe le 4. Août quinze cent hommes de pied, & huit cent dragons, pour débarquer dans l'isle : ils arrivent & mettent pied à terre, fans opofition, du côté du fort de la Suine. Le Commandant Suédois leur abandonna ce fort comme le moins important; & ne pouvant partager le peu qu'il avait de monde, il fe retira dans le château de Pennamonder avec fa petite troupe, réfolt de se défandre jusqu'à la dernière extrémité.

Il fallut donc l'affiéger dans les formes: on embarque pour cet effet de l'Artillerie à Stetin ; on renforce les troupes Pruffiennes de mille fantaifins, & de quatre cent cavaliers. Le 18. Août on ouvre la tranchée en deux endroits, & la place est vivement battue par le canon & par les mortiers. Pendant le fiége, un foldat Suédois, chargé en fecret d'une lettre de Charles XII. trouva le moien d'aborder dans l'isle & de s'introduire dans Pennamonder : il rendit la lettre au Commandant; elle était conçûc en ces termes: "Ne faites aucun feu que " quand les ennemis seront au bord du fossé: " défendez-vous jufqu'à la dernière goute de vo-, tre fang; je vous recommande à votre bon-

" ne fortune. CHARLES. "

Slerp aïant lu ce billet résolut d'obéir, & de mourir, comme il lui était ordonné, pour le fervice de son Maître. Le 22. au point du iour, les ennemis donnèrent l'affaut : les afsiégés n'aïant tiré que quand ils virent les afsiégeans au bord du fosse, en tuèrent un grand nombre : mais le fossé était comblé, la bréche large, le nombre des affiégeans trop fupérieur : on entra dans le château par deux endroits à la fois ; le Commandant ne fongea alors qu'à vendre chérement sa vie, & à obéir à la lettre. Il abandonne les brèches par où les ennemis entraient : il retranche près d'un bastion sa petite troupe, qui a l'audace & la fidélité de le fuivre; il la place de façon, qu'elle ne peut être entourée. Les ennemis courent à lui étonnés de ce qu'il ne demande point quartier. Il fe bat pen-

dant une heure entiére, & après avoir perdu In moitié de lês foldats, i let tué enfin avec font Lieutenant & fon Major. Alors cent foldats, qui retaient avec un feul Officier, démandèrent la vie, & furent faits prifonniers; on trouva dans la poche du Commandant la lettre de fon Maitre, qui fut portée au Roi de Pruife.

Pendant que Charles perdait l'isle d'Ufedom, & les isles voilines qui furent bientôt prifes, que Wifnar était prêt de fe rendre, qu'il n'avait plus de flote, que la Suéde était menacée, il était dans la ville de Stralfund; & cette place était déja affégée par trente-lix mille hommes.

Stralfund, ville devenue fameuße en Europe par le fiège qu'y foutint le Roi de Suéde, eft la plus forte place de la Poméranie. Elle est baie entre la Mer Baltique & le lac de Franken, fur le détroit de Gella: on n'y peut arriver de terre que fur une chaulice étroite, défendue par une citadelle, & par des retranchemens qu'on croïait inaccelibles. Elle avait une garuilon de preis de neuf mille hommes, & de plus le Roi de Suéde lui-même. Les Rois de Dannemark & de Pruffé entreprirent ce fiège avec une armée de trente-fix mille hommes, composée de Pruffiens, de Danois & de Saxons.

e Panos & de Sakois.

10 ff if prefant, qu'on pafa par-deffus tous les obforte factes, & qu'on ouvrit la tranche la nuit du paint factes, & qu'on ouvrit la tranche la nuit du paint factes, & qu'on ouvrit la tranche la nuit du paint facte pre la commencement du fiége, d'ire di dix, qu'il ne comprenait pas, comment une prin place bien fortifiée, & munie d'une garnifon fufficient.

## ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

fuificance, pouvait être prife. Ce n'est pas que dans le cours de ses conquetes paifées il n'eut pris plusieurs places, mais presque jamais par un siège réquiser: la terreur de sea armes avait alors tout emporté s'àzileurs il ne jugeait pas des autres par lui-mème . & n'estimait pas ailèz ses ennemis. Les alliégeans presentes que activité & des effors qui s'irreur sécondés par un hazard trèsefors qui s'irreur sécondés par un hazard trèsefors qui s'irreur sécondés par un hazard trèse

fingulier.

On fait que la Mer Baltique n'a ni flux ni reflux : le retranchement qui couvrait la ville, & qui était apuié, du côté de l'Occident, à un marais impraticable, & du côté de l'Orient, à la mer, semblait hors de toute insulte. Personne n'avait fait attention que lorsque les vents d'Occident fouflaient avec quelque violence , ils refoulaient les eaux de la Mer Baltique vers l'Orient, & ne leur laissaient que trois pieds de profondeur vers ce retranchement, qu'on eût cru bordé d'une mer impraticable. Un foldat s'étant laissé tomber du haut du retranchement dans la mer, fut étonné de trouver fond : il concut que cette découverte pourait faire sa fortune: il deserta & alla au quartier du Comte de Wakerbarth, Général des troupes Saxonnes. donner avis qu'on pouvait passer la mer à gué & pénétrer sans peine au retranchement des Suédois. Le Roi de Prusse ne tarda pas à profiter de l'avis.

Le lendentain donc à minnit, le vent d'Occident foustant encore, le Lieutenant-Colonel Koppen entra dans l'eau, suivi de dix-huit cent hom-

hommes : deux mille s'avançaient en même rems fur la chauffée qui conduifait à ce retranchement : toute l'Artillerie des Pruffiens tirait, & les Pruffiens & les Danois donnaient l'alarme d'un autre côté.

Les Suédois se crurent sûrs de renverser ces deux mille hommes qu'ils voïaient venir si témérairement en aparence fur la chaussée; mais tout-à-coup Koppen avec ses dix-huit cent hommes entre dans le retranchement du côté de la mer. Les Suédois entourés & furpris ne purent résister : le poste fut enlevé apres un grand carnage. Quelques Suédois s'enfuirent vers la ville , les affiégeans les y pourfuivirent : ils entraient pèle-mèle avec les fuïards: deux Officiers & quatre foldats Saxons étaient déja fur le pont-levis; mais on eut le tems de le lever; ils furent pris . & la ville fut fauvée pour cette fois.

On trouva dans ces retranchemens vingtquatre Canons, que l'on tourna contre Stralfund. Le siège fut poussé avec l'opiniatreté & la confiance que devait donner ce premier fuccès. On canonna & on bombarda la ville presque

fans relache.

Vis-à-vis Stralfund dans la Mer Baltique est l'isle de Rugen, qui sert de rempart à cette place, & où la garnison & les Bourgeois auraient pû se retirer, s'ils avaient eu des barques pour les transporter. Cette isle était d'une consequence extrême pour Charles : il voïait bien que, si les ennemis en étaient les maitres, il se trouverait affiégé par terre & par mer ; & que felon toutes les aparences, il ferait réduit ou à s'en-

ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

337

s'ensevelir sous les ruines de Stralsund, ou à se voir prisonnier de ces mêmes ennemis, qu'il avait si longtens méprifés, & auxquels il avait imposé des loix si dures. Cependant le malheureux état de se affaires ne lui avait pas permis de mettre dans Rugen une garnisso suffisiante; il n'y avait pas plus de deux mille hommes de trounes.

Ses ennemis faifaient depuis trois mois toutes Il arles dispositions nécessaires pour descendre dans taque cette isle , dont l'abord est très-difficile ; enfin, mille aiant fait construire des barques , le Prince d'Au-homhalt , à l'aide d'un tems favorable , débarqua mes dans Rügen le 15. Novembre avec douze mille avec hommes. Le Roi présent par-tout était dans deux cette isle; il avait joint ses deux mille soldats. qui étaient retranchés près d'un petit port, à trois lieues de l'endroit où l'ennemi avait abordé; il se met à leur tête & marche au milieu de la nuit dans un filence profond. Le Prince d'Anhalt avait déja retranché ses troupes, par une précaution, qui femblait inutile. Les Officiers, qui commandaient sous lui, ne s'attendaient pas d'ètre attaqués la nuit même , & croïaient Charles XII. à Stralfund; mais le Prince d'Anhalt, qui favait de quoi Charles était capable, avait fait creuser un fossé profond, bordé de chevaux de frise, & prenait toutes ses suretés, comme s'il eut eu une armée supérieure en nombre à combatre.

A deux heures du matin Charles arrive aux euneunis fans faire le moindre bruit. Ses foldats fe difiaient les uns aux autres: Arrachez les che-H. de Ch. XII. Liv, VIII. Y vaux

vaux de frise. Ces paroles furent entenduës des fentinelles: l'alarme est donnée aussi-tôt dans le camp : les ennemis fe mettent fous les armes : le Roi aiant ôté les chevaux de frise, vit devant lui un large fosse; Ab, dit-il, est-il possible, je ne m'y attendais pas. Cette surprise ne le découragea point: il ne favait pas combien de troupes étaient débarquées : fes ennemis ignoraient de leur côté à quel petit nombre ils avaient affaire. L'obscurité de la nuit semblait favorable à Charles : il prend fon parti fur le champ : il se jette dans le fosse accompagné des plus hardis, & fuivi en un instant de tout le reste; les chevaux de frise arrachés, la terre éboulée, les trones & les branches d'arbre qu'on put trouver, les foldats tués par les coups de moufquet tirés au hazard servirent de facines. Le Roi, les Généraux, qu'il avait avec lui, les Officiers & les foldats les plus intrépides, montent fur l'épaule les uns des autres comme à un affaut. Le combat s'engage dans le camp ennemi. L'impétuofité Suédoife mit d'abord le defordre parmi les Danois & les Prutsiens, mais le nombre était trop inégal : les Suédois furent repouffés après un quart d'heure de combat; & repaifèrent le fossé. Le Prince d'Anhalt les poursuivit alors dans la plaine; il ne favait pas que dans ce moment c'était Charles XII. lui-même qui fuiait devant lui. Ce Roi malheureux rallia fa troupe en plein champ, & le combat recommença avec une opiniatreté égale de part & d'autre. Grothusen le Favori du Roi, & le Général Dardof, tomberent morts auprès de lui. Charles en com-

# Roi de Suede. Livre VIII. 33

battant passa sur le corps de ce dernier qui respirait encore. During, qui l'avait seul accompagné dans son voïage de Turquie à Stralsund, sut

tué à ses yeux.

Au milieu de cette mêlée un Lieutenant Danois, dont je n'ai jamais pù favoir le nom, reconnut Charles, & lui faisiffant d'une main son épée, & de l'autre le tirant avec force par les cheveux, , , Rendez-vous, Sire, lui dit-il, ou je " vous tue. Charles avait à fa ceinture un piftolet: il le tira de la main gauche fur cet Officier. qui en mourut le lendemain matin. Le nom du Roi Charles, qu'avait prononcé ce Danois, attira en un instant une foule d'ennemis. Le Roi fut entouré. Il reçut un coup de fusil au-dessous de la mammelle gauche : le coup, qu'il apellait une . . contufion, enfonçait de deux doigts. Le Roi était à pied, & prêt d'être tué ou pris. Le Comte Poniatowsky combattait dans ce moment auprès de fa personne. Il lui avait fauvé la vie à Pultava, il eut le bonheur de la lui fauver encore dans ce combat de Rugen & le remit à cheval.

Les Suédois se retirèrent vers un endroit de l'îlle nommé Attefrere, oi il y avait un fort dont ils étaient encore maîtres. De-là le Roi repaffa à Straffund, obligé d'abandonner les braves troupes qui l'avaient si bien fécondé dans eette entreprise; elles furent faites prisonnières de guerre deux jours après.

Parmi ces prisonniers se trouva ce malheureux régiment Français, composé des débris de la bataille d'Hochsted, qui avait passe au service du

Roi Auguste, & delà à celui du Roi de Suéde: a plùpart des foldats furent incorporés dans un nouveau régiment d'un fils du Prince d'Aubalt, qui fut leur quatrième maître. Celui qui commandait dats Rugen ce régiment errant, était alors ce même Comte de Villelongue, qui avait fig généreulement exposé fa vie à Andrinople pour le service de Charles XII. Il fut pris avec la troupe, & ne sur ensuite vier. Il fut pris avec la troupe, & ne sur ensuite que très-mal récompensé de tant de services, de fatigues, & de malheurs.

Le Roi après tous ses prodiges de valeur qui

Excès (

ne fervaient qu'à affiablir fes forces, renfermé dans Straffund & près dy être forcé, était tel qu'on l'avait vù à Bender. Il ne s'étonnait de rien : le jour il faifait faire des coupures & des retranchemens derrière les murailles : la nuit il faifait des forties fur l'ennemi : cependant Strafind était battu en bréche : les bombes pleuvaient fur les maifons : la moitié de la ville était en cendres ; les bourgeois loin de murmurer , pleins d'admiration pour leur Maître , dont les fatigues, la fobrieté & le courage les étonnaient, étaient tous devenus foldats fous lui. Ils l'accompagnaient dans les forties ; ils étaient pour lui une fêconde garnifion.

Un jour que le Roi dichait des lettres pour la Suéde à un fecrétaire, une bombe tomba fur la maifon, perça le toit & vint éclater près de la chambre même du Roi. La moitié du plancher tomba en piéces: le cabinet, où le Roi dichair, étant pratiqué en partie dans une groffe muraille, ne foutrit point de l'ébrandement; & par un

0011-

## ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

bonheur étonnant nul des éclats qui fautaient en l'air, n'entra dans ce cabinet dont la porte était ouverte. Au bruit de la bombe & au fraças de la maifon qui semblait tomber, la plume échapa des mains du Secrétaire. "Qu'y a-t-il donc? lui dit.le Roi d'un air tranquille; ,, pourquoi n'é-" crivez-vous pas? Celui-ci ne put répondre que ces mots : "Eh! Sire, la bombe! Eh bien! reprit le Roi, "qu'a de commun la bombe avec la let-

, tre que je vous dicte? continuez.

Il y avait alors dans Stralfund un Ambaffadeur Pariide France enfermé avec le Roi de Suéde. C'était culariun Colbert, Comte de Croiffy, Lieutenant-Gé-tér cunéral des armées de France, frére du Marquis rieuses. de Torcy, célèbre Ministre d'Etat, & parent de ce fanteux Colbert dont le nom doit être immortel en France. Envoïer un homme à la tranchée, ou en Ambaifade auprès de Charles XII. c'était presque la même chose. Le Roi entretenait Croiffy des heures entiéres dans les endroits les plus expofés, pendant que le canon & les bombes tuaient du monde à côté & derriére eux, fans que le Roi s'aperçût du danger, ni que l'Ambassadeur voulût lui faire seulement soupconner qu'il y avait des endroits plus convenables pour parler d'affaires. Ce Ministre fit ce qu'il put avant le siège, pour ménager un accommodement entre les Rois de Suéde & de Prusse; mais celui-ci demandait trop, & Charles XII. ne voulait rien céder. Le Comte de Croiffy n'eut donc dans fon Ambaillade d'autre fatisfaction, que celle de jouir de la familiarité de cet homme singulier. Il couchait souvent auprès de

hii fur le même manteau : il avait, en partageant fes dangers & fes fatigues, acquis le droit de lui parler avec liberte. Charles encourageait eette hardiesse dans ceux qu'il aimait : il distir quelquesos au Comte de Crosso. Verin, maledicamass de Rege : Allons, disons un peu de mal de Charler XII. C'est ce que cet Ambassadeur m'a raconté.

Croiffy refta jusqu'au 13. Novembre dans la ville; & enfin ayant obtenu des ennemis permiffion de fortir avec ses bagages, il prit congé du Roi de Suéde, qu'il laisla au milieu des ruines de Strassund avec une garnison dépérie des deux tiers, réfolu de soutenir un assaut.

En effet, on en donna un deux jours après à l'ouvrage à corne. Les ennemis s'en emparèrent deux fois & en furent deux fois chasses. Le Roi v combattit toujours parmi les Grenadiers : enfin le nombre prévalut ; les affiégeans en demeurèrent les maitres. Charles resta encore deux jours dans la ville, attendant à tout moment un affaut général. Il s'arrèta le 21. jusqu'à minuit fur un petit ravelin tout ruiné par les bombes & par le canon : le jour d'après les Officiers principaux le conjurèrent de ne plus rester dans une place qu'il n'était plus question de défendre; mais la retraite était devenue aussi dangereuse que la place même. La Mer Baltique était couverte de vaisseaux Moscovites & Danois. On n'avait dans le port de Stralfund qu'une petite barque à voiles & à rames. Tant de périls qui rendaient cette retraite glorieuse, y déterminèrent Charles. Il s'embarqua la nuit

du 20. Décembre 1715, avec dix personnes seulement. Il fallut catter la glace dont la Mer était couverte dans le port ; ce travail pénible dura plusieurs heures avant que la barque pût voguer librement. Les Amiraux ennemis avaient des ordres précis de ne point laitfer fortir Charles de Stralfund, & de le prendre mort ou vif. Heureusement ils étaient sous le vent & ne purent l'aborder : il courut un danger encore plus grand en passant à la vue de l'isle de Rugen, près d'un endroit nommé la Babette, où les Danois avaient élevé une batterie de douze canons. Ils tirerent fur le Roi : les Matelots faifaient force de voiles & de rames pour s'éloigner; un coup de canon tua deux hommes à côté de Charles, un autre fracada le mat de la barque. Au milieu de ces dangers le Roi arriva Il revers deux de ses vaisseaux qui croisaient dans la vois la Mer Baltique : dès le lendemain Stralfund se rendit ; la garnison fut faite prisonnière de guerre, & Charles aborda à Isted en Scanie, & delà fe rendit à Carelskroon, dans un état bien autre que quand il en partit quinze ans auparavant sur un vaideau de cent vingt canons pour aller donner les loix au Nord.

Si près de sa capitale, on s'attendait qu'il la reverrait après cette longue absence : mais son dessein n'était d'y rentrer qu'après des victoires. Il ne pouvait se résoudre d'ailleurs à revoir des peuples qui l'aimaient & qu'il était forcé d'oprimer pour se défendre contre ses ennemis. Il voulut seulement voir sa sœur : il lui donna rendez-vous fur le bord du lac Weter en Oftro-

gothie; il s'y rendit en poste, suivi d'un seul domestique, & s'en retourna après avoir resté un jour avec elle.

De Carelskroon, où il féjourna l'hiver, il ordonna de nouvelles levées d'hommes dans fon Roïaume. Il croïait que tous ses suiets n'étaient nés que pour le fuivre à la guerre, & il les avait accontumés à le croire aussi. On enrôlait de ieunes gens de quinze ans : il ne resta dans plufieurs villages que des vieillards, des enfans & des femmes; on voïait même en beaucoup d'endroits les femmes feules labourer la terre.

Déplofor pais.

Il était encore plus difficile d'avoir une flote: état de pour y suppléer on donna des commissions à des armateurs, qui moïennant des privilèges excesfifs & ruïneux pour le païs, équipèreut quelques vaisseaux; ces efforts étaient les dernières reffources de la Suéde. Pour fubvenir à tant de frais, il fallut prendre la fubstance des peuples. Il n'y eut point d'extorsion que l'on n'inventât fous le nom de taxe & d'impôt. On fit la visite dans toutes les maisons, & on en tira la moitié des provisions pour être mises dans les magasins du Roi; on acheta pour son compte tout le ser qui était dans le Roïaume, que le gouvernement païa en billets, & qu'il vendit en argent. Tous ceux qui portaient des habits où il entrait de la foie, qui avaient des perruques, & des épées dorées, furent taxés. On mit un impôt exceffif fur les cheminées. Le peuple accablé de tant d'exactions se fût révolté sous tout antre Roi; mais le païfan le plus malheureux de la Suéde favait que son Maître menait une vie

ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

encore plus dure & plus frugale que lui; ainfitout se soumettait sans murmure à des rigueurs

que le Roi endurait le premier.

Le danger public fit même oublier les mifferes particulières : on s'attendait à tout nohment à voir les Mofcovires, les Danois, les Pruffiens, les Saxons, les Anglais même defeendre en Suéde; cette crainte était fi bien fondée & fi forte, que ceux qui avaient de l'argent ou des meubles précieux, les enfouilfairet dans la terre.

En effet, une flotte Anglaise avait déja paru dans la Mer Baltique, fans qu'on tût quels étaient ses ordres; à le Roi de Dannemark avait la parole du Czar, que les Moscovites joints aux Danois fondraient en Suéde au printents de

1716.

Ce fut une surprise extrême pour toute l'Eu- Xe quand au-lieu de défendre son pais menacé par vant tant de Princes, il passa en Norwége au mois de sait de l'arc.

Mars 1716. avec vingt mille hommes.

Defuis Hannibal, on n'avait point encore vo a de Général, qui, ne pouvant se soutenir chez car; lui-même contre ses ennemis, sit allé leur faire va le la guerre au cœur de leurs Etats. Le Prince de saire les ses les seus de saires de saires les seus les s

On ne peut aller de Suéde en Norwége que par des défilés affez dangereux : & quand on les a paffes, on rencontre, de diftance en diftance, des flaques d'eau que la Mer y forme entre des rochers; il falait faire des ponts chaque jour. Un petit nombre de Danois aurait pà ar-

rêter

rêter l'armée Suédoife; mais on n'avait pas prévu cette invalion lubite. L'Europe fut encore plus étonnée, que le Czar demeurat tranquille au milieu de ces événemens, & ne fit pas une descente en Suéde, comme il en était convenu avec fes Aitiés.

La raifon de cette inaction était un dessein des plus grands, mais en meme tems des plus difficiles à exécuter qu'ait jamais formé l'imagination humaine.

Le Baron Honri de Gortz, né en Franconie, flère du & Baron immédiat de l'Empire, aiant rendu des fervices importans au Roi de Suéde pendant le féjour de ce Monarque à Bender, était depuis devenu fon Favori & fon premier Ministre. pronon-

Jamais homme ne fut si fouple & si audacieux à la fois, si plein de ressources dans les disgra-Geurtz. ces , si vaste dans ses desseins ; ni si actif dans fes démarches ; nul projet ne l'effraïait , nul moien ne lui coûtait ; il prodiguait les dons, les promeiles, les fermens, la vérité & le men-fonge,

Il allait de Suéde en France, en Angleterre, en Hollande, effaier lui-meme les refforts qu'il voulait faire jouer. Il eut été capable d'ébranler l'Europe; & il en avait concû l'idéé. Ce que fon Maître était à la tête d'une armée, il l'était dans le cabinet ; autsi prit-il sur Charles XII. un ascendant qu'aucun Ministre n'avait en avant hui.

Ce Roi, qui à l'àge de vingt ans n'avait donné que des ordres au Comte Piper , recevait alors des leçons du Baron de Gortz : d'autant plus plus foumis à ce Ministre, que le malheur le metrait dans la nécessité d'écouter des conseils s'a que Girza ne lui en donnait que de conformes à son courage. Il remarqua que de tant de Princes réunis contre la Suéle, Gouge Electeur de Hannover, Roi d'Angleterre, était celui contre lequel Charles était le plus piqué, parce que c'était le foul que Charles n'ett point offensé; que Gonge était entré dans la querelle sous prétexte de Papaifer, & uniquement pour garder Brème & Verden, auxquels il femblait n'avoir d'autre droit que de les avoir achetés à vil prix du Roi de Dannemark, à qui ils n'apartenaient

pas. Il entrevit aussi de bonne heure que le Czar Il s'iétait secrétement mécontent des Alliés, qui tous magil'avaient empêché d'avoir un établiffement dans me l'Empire, d'Allemagne, où ce Monarque, de- reiavenu trop dangereux , n'aspirait qu'à mettre le blira pied. Wifmar, la seule ville qui restat encore le Roi aux Suédois fur les côtes d'Allemagne, venait Stanisenfin de se rendre aux Prussiens & aux Danois las en le 14. Février 1716. Ceux-ci ne voulurent pas gne, seulement souffrir que les troupes Moscovites , & le qui étaient dans le Mekelbourg, paruffent à ce Présiège. De pareilles défiances réstérées depuis deux tenans avaient aliéné l'esprit du Czar, & avaient dans peut-être empêché la ruïne de la Suéde. Il y a gleuerbeaucoup d'exemples d'Etats alliés conquis par re, une seule Puissance; & il y en a bien peu d'un grand Empire conquis par plusieurs Alliés. Si leurs forces réunies l'abattent, leurs divisions le relévent bientôt.

Dès

Dès l'année 1714, le Czar eut ph faire une defeente en Suée; mais foit qu'il ne s'accodt pas avec les Rois de Pologne, d'Angleter-re, de Dannemark & de Pruffe, Alliés juftement jaloux, foit qu'il ne crêt pas encore fes troupes affez aguerries pour attaquer fur se propres foiers cette mème nation, dont les feuls l'ailans avaient vaincu l'élite des troupes Danoifes, il

recula touiours cette entreprise.

Ce qui l'avait arrèté encore était le besoin d'argent. Le Czar était un des plus puissans Monarques du monde, mais un des moins riches : ses revenus ne montaient pas alors à plus de vingt - quatre millions de nos livres': il avait découvert des mines d'or, d'argent, de fer, de cuivre; mais le profit en était encore incertain, & le travail ruineux. Il établiffait un grand commerce; mais les commencemens ne lui aportaient que des espérances ; ses Provinces nouvellement conquifes augmentaient fa puissance & fa gloire, fans accroitre encore fes revenus. Il falait du tems pour fermer les plaïes de la Livonie, païs abondant, mais défolé par quinze ans de guerre, par le fer, par le feu & par la contagion, vuide d'habitans, & qui était alors à charge à son vainqueur. Les flotes qu'il entretenait, les nouvelles entreprises qu'il faisait tous les jours, épuisaient ses finances. Il avait été réduit à la mauvaise ressource de hauffer les monnoies, remède qui ne guérit jamais les maux d'un Etat, & qui est surtout préjudiciable à un païs qui reçoit des étranétrangers plus de marchandifes qu'il ne leur en fournit.

Voilà en partie les fondemens fur lefquels Girtz bâtit le deflein d'une révolution. Il ofa proposer au Roi de Suéde d'acheter la paix de l'Empereur Moscovite à quelque prix que ce pate tere, lu fisfant envisager le Cara irricé pate tere, lu fisfant envisager le Cara irricé pate les Rois de Pologne & d'Angleterre; & lui donnant à entendre que Pierre Alexionvis & Cherles XII. rétinis, pouraient faire trembler le reste de l'Europe.

Il n'y avait pas moyen de faire la paix avec le Czar, fans céder une grande partie des Provinces qui sont à l'Orient & au Nord de la Mer Baltique; mais il lui fit considérer qu'en cédare ces Provinces que le Czar possédait déja, & qu'on ne pouvait reprendre, le Roi pourait avoir la gloire de remettre à la fois Stanistas fur le Trône de Pologne, de replacer le fils de Jaques Il. sur celui d'Ângleterre, & de rétablir le Duc

de Holltein dans fes Etats.

de Hoitein dans i se Ediss.

Charles flaté de ces grandes idées, fans pourtant y compter beaucoup, donna carte blanche à fon Minifter : Gêrze partit de Sudée muni d'un plein - pouvoir qui l'autorifait à tout fans reftriction, & le rendair Plénipotentiaire aupreis de tous les Princes avec qui il jugerait à propos de négocier. Il fit d'abord fonder la Cour de Motcour au partit du par le moien d'un Ecoflois nommé Arekhar, premier Médecin du Czar, dévoué au parti du Prétendant, a infi que l'étaient préque tous les Ecoffois qui ne fubfiltaient pas des faveurs de la Cour de Londres.

Ce Médecin fit valoir au Prince Menzikoff l'importance & la grandeur du projet, avec toute la vivacité d'un homme qui y était intéressé. Le Prince Menzikoff gouta ses ouvertures, le Czar les aprouva. Au-lieu de descendre en Suéde, comme il en était convenu avec les Alliés, il fit hiverner ses troupes dans le Meckelbourg, & il y vint lui-même fous prétexte de terminer les querelles qui commençaient à naître entre le Duc de Meckelbourg, & la Noblesse de ce païs; mais poursuivant en effet son dessein favori d'avoir une Principauté en Allemagne, & comptant engager le Duc de Meckelbourg à lui vendre sa Souveraineté.

les a-

dans

Nor-

en

Les Alliés furent irrités de cette démarche; ils ne voulaient point d'un voisin si terrible, qui aïant une fois des terres en Allemagne, pourait un jour s'en faire élire Empereur, & en oprimer les Souverains. Plus ils étaient irrités, plus le grand projet du Baron de Gôrtz s'avançait vers le fuccès. Il négociait cependant avec tous les Princes confédérés, pour mieux cacher ses intrigues secrétes. Le Czar les amusait tous aussi par des espérances. Charles XII. cependant était en Norwége avec fon beaufrére le . cepen-Prince de Hesse, à la tête de vingt mille hommes; la province n'était gardée que par onze mille Danois divifés en plufieurs corps, que le Roi & le Prince de Hesse passèrent au fil de l'épée.

Charles avanca jusqu'à Christiania, capitale de ce Roiaume: la fortune recommençait à lui devenir favorable dans ce coin du monde; mais jamais le Roi ne prit affez de précautions pour

faire

#### ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

faire fublifter ses troupes. Une armée & une flote Danoise aprochaient pour désendre la Norwége; Charles qui manquait de vivres se retira en Suède attendant l'alue des valtes entreprises de son Ministre.

Cet ouvrage demanduit un profond feeret & Haid des prémartisis immenfes, deux chofes atiez in siliancompatibles Gertz it chercher jusque dans les feets. Mors de l'Alie un fecours, qui, tout odieux ratte, qu'il paraillair, n'en eit pas été moins utile pour une décente en Écosfe, & qui du moins eut aporté en Suéde de l'argent, des hommes &

des vaisseaux.

Il y avait longtenis que des pirates de toutes nations, & particuliérement des Anglais, aiant fait entr'eux une afficiation, infeflaient les Mers de l'Europe & de l'Amérique. Pourfaivis partout fairs quartier, ils venaient de fe retirer fur les côtes de Madagadar, grande isle à l'Ocient de l'Afrique. C'étaient des hommes defejípérés, prefique tous connuis par des actions auxquelles il ne manquait que de la juffice pour être héroiques. Ils cherchaient un Prince qui voulit les recevoir fous fa protection; mais les Loix des Națions leur fermaient tous les ports du monde.

Dès qu'ils firent que Charlet XII. était retourné en Suéde, ils efferérent que ce Prince paffionné pour la guerre, obligé de la faire, & manquant de flore & de foldats, leur ferait une bonne composition; ils lui envoièrent un Dèputé, qui vint en Europe fur un vaisieau Hol-Jundais, & qui alla propofer un Baron de Gortz

dę

de les recevoir dans le port de Gottembourg ; où ils s'offraient de se rendre avec soixante vaisseaux chargés de richesses.

Le Baron fit agréer au Roi la propofition ; ne movia mème l'année fiuvante deux Gentilshommes Suédois , l'un nommé Kromfrom, & l'autre Mendal, pour confommer la négoriation avec ces Corfaires de MadagaGar. On trouva depuis un fecours plus noble se plus important dans le Cardinal Alberoni, puillant génie, qui

Il a le vec es commercia de la vec es commercia de la reprise de plus important de bos dans le Cardinal Alberoni, puilfant génie, qui dever- a gouverné l'Efpagne affez longtems pour fa fer gloire, & trop peu pour la grandeur de cet feu- Etat.

Il entra avec ardeur dans le projet de mettre le fils de Jaques II. fur le trône d'Angleterre. Cependant comme il ne venait que de mettre le pied dans le ministère, & qu'il avait l'Espague à rétablir avant que de fonger à bouleverser d'autres Roïaumes, il semblait qu'il ne pouvait de plusieurs années mettre la main à cette grande machine; mais en moins de deux ans on le vit changer la face de l'Espagne, lui rendre son crédit dans l'Europe, engager, à ce qu'on prétend, les Turos à attaquer l'Empereur d'Allemagne, & tenter en même tems d'ôter la Régence de France au Duc d'Orléans, & la Couronne de la Grande-Bretagne au Roi George; tant un seul homme est dangereux, quand il est absolu dans un puissant Etat, & qu'il a de

la grandeur & du courage dans l'esprit. Görtz aiant ainsi disperse à la Cour de Moscovie & à celle d'Espagne les premières étincelles de l'embrasement qu'il méditait, alla secréte-

ment

ROI DE SUEDE. LIVRE VIII. 353 ment en France, & delà en Hollande, où il vit les adhérans du Prétendant.

Il s'informa plus particulièrement de leurs foces, du nombre & de la difpotition des mécontens d'Angleterre, de l'argent qu'ils pouvaient fournir & des troupes qu'ils pouvaient mettre fur pied. Les méconteus ne demandaient qu'un fecours de dix mille hommes, & faifaient envilager une révolution fûre avec l'aide de ces trou-

Il envoia alors fecrétement en France plufieurs officiers, entrautres le Chevalier de Folardi, qui aiant fait trente campagnes dans les armées Françaifes, & y aiant fait peu de fortune, avait été depuis 'peu offirir fes fervices au Roi de Suéd e, moins par des voies intéreffées que par le défir de fervir fous un Roi qui avair une réputation fi étonnante. Le Chevalier de Folard efférait d'ailleurs faire goater à ce Frince les nouvelles idées qu'il avait fur la guerre i la vait étudié toute fa vie cet art en Philofophe, & il a depuis communiqué fes découvertes au public dans fes Commentaires fur Folybe. Ses

H. de Ch. XII. Liv. VIII. Z vues

vaes furent: goutées de Charles XII. qui luimème avait fait la guerre d'une manière nouvelle, se qui ne fe haifait conduire en rien par la coutume ; il dellima le Chevalier de Folord à être un des infiremens dont il voulait fe fevrir dans la delceute projettée en Ecoffe. Ce Gennilhomme exécute: en France les ordres fecres du:Baron de Givita. Beaucoup d'Officiers Franquis; un plus grand nombre d'Irlandais entrerent dans cette conjuration d'une effèce nourelle, qui fe tramait en même tens en Angleleiter en Françe, en Molcovie, & dont les derres en Françe, en Molcovie, & dont les de l'Europe à l'eutre.

Ces préparatifs étaient encore peu de chose pour le Baron de Girtz ; mais c'était beaucoup d'avoir commencé. Le point le plus important & fans lequel rien ne pouvait réutlir , était d'achever la paix entre le Czar & Charles; il re-Per ftait beaucoup de difficultés à aplanir. Le Baron Ottermen , Ministre d'Etat en Moscovie, ne s'était point laisse entraîner d'abord aux vues de Gartz : il était auffi circonspect que le Ministre de Charles était entreprenant. Sa politique lente & mesurée voulait laisser tout meurir ; le génie impatient de l'autre prétendait recueillir immédiatement après avoir semé. Ofterman craignait que l'Empereur son Maitre, ébloui par l'éclat de cette entreprise, n'accordat à la Suéde une paix trop avantageuse; il retardait par fes longueurs & par fes obstacles la conclusion de cette affaire.

Heu-

## ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

Heureusement pour le Baron de Gortz, le Czar lui-meme vint en Hollande au commence- Czar ment de 1717. Son dessein était de passer en- voiage. fuite en France : il lui manquait d'avoir vû cette nation célèbre, qui est depuis plus de cent ans censurée, enviée, & imitée par tous ses voisins; il voulait y fatisfaire fa curiofité infatiable de voir & d'aprendre, & exercer en même tems fa politique.

Gortz vit deux fois à la Haye cet Empereur ; il avança plus dans ces deux conferences qu'il n'eût fait en fix mois avec des Plénipotentiaires. Tout prenait un tour favorable : ses grands deffeins paraiffaient couverts d'un fecret impénétrable : il fe flatait que l'Europe ne les aprendrait que par l'exécution. Il ne parlait cependant à la Haye que de paix : il difait hautement qu'il voulait regarder le Roi d'Angleterre comme le pacificateur du Nord : il pressait mème en aparence la tenué d'un Congrès à Brunfwick, où les intérêts de la Suéde & de ses ennemis devoient être décidés à l'amiable.

Le premier qui découvrit ces intrigues fut le Duc d'Orléans Régent de France; il avait des espions dans toute l'Europe. Ce genre d'hommes, dont le métier est de vendre le secret de leurs amis, & qui fubfifte de délations & fouvent meme de calomnies, s'était tellement multiplié en France fous fon gouvernement, que la moitié de la Nation était devenue l'espion de l'autre. Le Duc d'Orléans, lié avec le Roi d'Angleterre par des engagemens personnels, lui déconvrit les menées qui se tramaient contre lui.

Z 2

## 356 HISTOIRE DE CHARLES XII.

Lt. Dans le nième tems les Hollandais qui premiem aient des ombrages de la conduite de Götra; fort communiquierent leurs foupcons au Ministre Ande Char glais. Götra; & Gillembourg pourfuivaient leurs leur defleins avec chaleur, loriqu'ils furent arretés râis. Loudres.

Comme Gillembourg, Ambaffadeur de Suéde, avait violé le droit des Gens, en conspirant contre le Prince auprès duquel il était envoié, on viola fans scrupule le même droit en sa personne. Mais on s'étonna que les Etats - Généraux, par une complaifance inouie pour le Roi d'Angleterre, missent en prison le Baron de Gortz. Ils chargerent même le Comte de Welderen de l'interroger. Cette formalité ne fut qu'un outrage de plus, lequel devenant inutile, ne tourna qu'à leur confusion. Gortz demanda au Comte de Welderen, s'il était connu de lui? " Oui, Monsieur, répondit le Hollandais. "Hé bien, dit le Baron de Gortz , , fi vous me connaiffez , "vous devez favoir que je ne dis que ce que » je veux. " L'interrogatoire ne fut guère poufle plus loin ; tous les Ambaffadeurs, mais particuliérement le Marquis de Monteléon Ministre d'Espagne en Angleterre, protestèrent contre l'attentat commis envers la personne de Gortz & de Gillembourg. Les Hollandais étaient sans excuse : ils avaient non seulement violé un droit sacré en arrètant le premier Ministre du Roi de Suéde, qui n'avait rien machiné contre eux; mais ils agiffaient directement contre les principes de cette liberté précieuse qui a attiré chez

eux

ROI DE SUEDE. LIVRE VIII. 357 eux tant d'étrangers, & qui a été le fondement

de leur grandeur. A l'égard du Roi d'Angleterre, il n'avait rien fait que de juste en arretant prisonnier un ennemi. Il fit pour sa justification imprimer les lettres du Baron de Girtz & du Comte de Gillembourg, trouvées dans les papiers du dernier. Le Roi de Suéde était alors dans la Province de Scanie; on lui aporta ces lettres imprimées, avec la nouvelle de l'enlévement de ses deux Ministres. Il demanda en fouriant si on n'avait pas aussi imprimé les fiennes ? Il ordonna auffi-tôt qu'on arrètát à Stockolm le Résident Anglais avec toute fa famille & ses domestiques : il défendit sa Cour au Résident Hollandais qu'il fit garder à vûë. Cependant il n'avoua ni ne défavoua le Baron de Gortz; trop fier pour nier une entreprise qu'il avait aprouvée, & trop sage pour convenir d'un desfein éventé presque dans sa naisfance , il fe tint dans un filence dédaigneux avec

l'Angleterre & la Hollande.

Le Carr prit tout un autre parti. Comme il n'était point nommé, mais obléurément impliqué dans les lettres de Gilenhaburg & de Girtz, il écrivit au Roi d'Angleterre une longue lettre pleine de compliments fur la confpiration, & d'alfarance d'une amité fincère ; le Roi Goorge rocut les proteflations fans les croire, & feignit de la laiflet tromper. Une configration tramee par des particuliers, quand elle elt découverte, et aménute ; mais une configration de Rois n'en prend que de nouvelles forces. Le Cara arriva à Paris au mois de Mai de la même année 1717.

Z 3

## 358 HISTOIRE DE CHARLES XII. il ne s'y occupa pas uniquement à voir les beau-

tés de l'art & de la nature, à visiter les Académies, les Bibliothéques publiques, les Cabinets des curieux, les Maifons Roiales; il propofa au Duc d'Orléans, Régent de France, un traité, dont l'acceptation eût pû mettre le comble à la grandeur Moscovite. Son dessein était de se réunir avec le Roi de Suéde qui lui cédait de grandes Provinces, d'ôter entiérement aux Danois l'Empire de la Mer Baltique, d'affaiblir les Anglais par une guerre civile, & d'attirer à la Mofcovie tout le commerce du Nord. Il ne s'éloignait pas même de remettre le Roi Stanislas aux prises avec le Roi Auguste, afin que le seu étant allumé de tous côtés, il pût courir pour l'attifer ou pour l'éteindre, selon qu'il y trouverait ses avantages. Dans ces vues, il propofa au Régent de France la médiation entre la Suéde & la Mofcovie, & de plus une alliance offensive & défenfive avec ces Couronnes & celle d'Espagne. Ce traité qui paraiffait si naturel, si utile à ces Nations, & qui mettait dans leurs mains la balance de l'Europe, ne fut cependant pas accepté du Duc d'Orléans. Il prenait précisément dans ce tems des engagemens tout contraires; il fe liquait avec l'Empereur d'Allemagne & George Roi d'Angleterre. La raifon d'état changeait alors dans l'esbrit de tous les Princes au point, que le Czar était prêt de se déclarer contre son ancien Allié le Rei Auguste, & d'embrasser les querelles de Charles fon mortel ennemi; pendant que la France allait en faveur des Allemands & des Anglais faire la guerre au petit-fils de Louis XIV. après l'avoir

Il devient l'Allié de ce méme Czar qu'il avais voulu détroner.

## ROI DE SUEDE. LIVRE VIIL

l'avoir foutenu fi longtems contre ces mêmes ennemis aux dépens de tant de trefors & de fang. Tout ce que le Czar obtint par des voies indirectes, fut que le Régent interpolat ses bons offices pour l'élargissement du Baron de Girtz & du Comte de Gillembourg. Il s'en retourna dans fes Etats à la fin de Juin , après avoir donné à la France le spectacle rare d'un Empereur, qui voiageait pour s'instruire; mais trop de Francais ne virent en lui que les dehors groffiers que fa mauvaife éducation lui avait laines; & le Légiflateur, le Créateur d'une nation nouvelle, le Grand-Homme, leur échapa.

Ce qu'il cherchait dans le Duc d'Orléans , il le trouva bientot dans le Cardinal Alberoni; devenu tout-puissant en Espagne. Alberoni ne fouhaitait rien tant que le rétablissement du Prétendant , & comme Ministre de l'Espagne que l'Angleterre avait si maltraitée , & comme ennemir personnel du Duc d'Orléans, lie avec l'Angleterre contre l'Espagne, & enfin comme prètre d'une Eglise pour laquelle le pére du Prétendant avait fi mal-à-propos perdu fa Couronne.

Le Duc d'Ormond auffi aimé en Angleterre que le Duc de Marlborough y était admiré, avait quitté son pais à l'avénement du Roi George, & s'étant alors retiré à Madrid ; il alla muni de pleins pouvoirs du Roi d'Espagne & du Prétendant trouver le Czar fur fon paffage à Mittau en Courlande, accompagné d'Irnegan autre Anglais, homme babile & entreprenant. Il demanda la Princelle Anne Petrona, fille du Czar, eu mariaenter to the table of the table of the

nistre. En même tems on élargit à Stockolm le Réfident Anglais & toute fa famille, qui avait été traitée avec beaucoup plus de févérité que Gillembourg ne l'avait été à Londres.

Gôrtz en liberté fut un ennemi déchaîné, qui outre les puissans motifs qui l'agitaient, eut encore celui de la vengeance. Il se rendit en poste auprès du Czar; & ses infinuations prévalurent plus que jamais auprès de ce Prince. D'abord il l'affura qu'en moins de trois mois il leverait a-

lui-même a cercifié la vé- pas l'Angleterre à l'avénerité de tous ces récits dans nement du Roi Géorge I. une lettre de remerciment mais immédiatement après à l'Auteur. Au reste Mr. la mort de la Reine Anne. Norberg , auffi mal instruit. Comme fi George L n'avait des affaires de l'Europe que pas été le successeur immémauvais écrivain, prétend que diat de cette Reine.

\*) Le Cardinal. Alberoni le Duc. d'Ormond ne quitta

vec un feul Plénipotentiaire de Moscovie tous les obstacles qui retardaient la conclusion de la paix avec la Suéde : il prit entre fes mains une carte Géographique que le Czar avait deffinée luimème : & tirant une ligne depuis Wibourg jufqu'à la Mer Glaciale, en paffant par le lac Ladoga, il se fit fort de porter son Maitre à céder ce qui était à l'Orient de cette ligne, aussi bien que la Carelie, l'Ingrie & la Livonie : enfuite il jetta des propositions de mariage entre la fille de Sa Majesté Czarienne & le Duc de Holstein, le flattant que ce Duc lui pourait céder ses Etats moiennant un équivalent; que par-là il ferait membre de l'Empire, lui montrant de loin la Couronne Impériale, foit pour quelou'un de ses descendans, soit pour lui-même. Il flatait ainsi les vûes ambitieuses du Monarque Moscovite, ôtait au Prétendant la Princesse Czarienne, en même tems qu'il lui ouvrait le chemin de l'Angleterre; & il remplissait toutes ses vues à la fois.

Le Cart nomma l'ille d'Alan pour les conférences que fon Ministre d'Etat Ofterman devait avoir avec le Baron de Gértz. On pria le Duc & Ormond de s'en retourner pour ne pas donner de trop violens ombrages à l'Angleterre, avec laquelle le Cart ne voulait rompre, que fur le point de l'invalion : on retint feulement à Petersbourg Irmgan, le confident du Duc & Ormond, qui lut chargé des intrigues, & qui loga dans la ville avec tant de précaution, qu'il ne fortait que de nuit, & ne voiait jamais les Ministres du Cart, que décujié tantôt en passan, tantôt en

Tartare.

## 362 HISTOIRE DE CHARLES XII.

Dès que le Duc d'Ormond fut parti, le Czar fit valoir au Roi d'Angleterre fa complaifance d'avoir renvoié le plus grand partifan du Prétendant; & le Baron de Görtz, plein d'efpérance retourna en Suéde.

retourna en Suéde. Il retrouva fon Maître à la tête de trente-cing mille hommes de troupes réglées, & les côtes bordées de milices. Il ne manquait au Roi que de des ef. l'argent : le crédit était épuifé en dedans & en dehors du Roiaume. La France, qui lui avait fourni quelques fubfides dans les derniéres anmentée nées de Louis XIV. n'en donnait plus fous la Réensue-ded'un gence du Duc d'Orléans, qui se conduisait par à qua- des vues toutes contraires. L'Espagne en prometsre- tait ; mais elle n'était pas encore en état d'en vingt, fournir beaucoup. Le Baron de Gèrtz donna aer lors une libre étendue à un projet qu'il avait déja csfaié avant d'aller en France & en Hollande. le Sué C'était de donner au cuivre la même valeur qu'à l'argent, de forte qu'une piéce de cuivre, dont dois quare la valeur intrinféque est un demi-fol, passait pour quarante fols, avec la marque du Prince ; à peu près comme dans une ville affiégée les gouverneurs ont fouvent paié les foldats & les bourgeois avec de la monnoie de cuir, en attendant qu'on pût avoir des espèces réelles. Ces monnoies fictrices, inventées par la nécesfité, & auxquelles la bonne foi feule peut donner un crédit durable, font comme des billers de change, dont la valeur imaginaire peut excéder aifé-

> Ccs reflources font d'un excellent usage dans un païs libre : elles ont quelquesois sauvé une

ment les fonds qui font dans un Etat.

Ke-

Republique; mais elles ruinent presque surment une Monarchie. Car les peuples manquant bientôt de confiance, le Ministre est réduit à manquer de bonne foi; les monnois idéales se multiplient avec excès, les particuliers ensouillent leur argent, & la machine se détruit avec une confusion accompagnée souvent des plus grands malheurs. C'est ce qui arriva au Roiaume de Suéde.

Le Baron de Gortz aïant d'abord répandu avec discrétion dans le publie les nouvelles especes, fut entraîné en peu de tems au-delà de les mesures par la rapidité du mouvement qu'il. ne pouvait plus conduire. Toutes les marchandifes & toutes les denrées aïant monté à un prix excessif, il fut forcé d'augmenter le nombre des espèces de cuivre. Plus elles se multiplièrent, plus elles furent décréditées ; la Suéde inondée de cette fausse monnoie ne forma qu'un cri contre le Baron de Gortz. Les peuples toujours pleins de vénération pour Charles XII. n'ofaient presque le hair , & fuisaient tomber le poids de leur aversion sur un Ministre qui comme étranger, & comme gouvernant les finances, était doublement affuré de la haine publique.

Un impor, qu'il voulut mettre fur le Clergé acheva de le rendre exécrable à la Nation gé de sprètres, qui trop fouvent joignent leur caule à celle de Dieu, l'appellèrent publiquement Athée, parce qu'il leur demandait de l'argent. Les nouvelles espèces de cuivre avaient l'empreinte de quelques Dieux de l'antiquité; on en

#### 364 HISTOIRE DE CHARLES XII.

en prit occasion d'apeller ces piéces de monnoïe, les Dieux du Baron de Gortz.

A la haine publique contre lui se joignit la jalousie des Ministres, implacable à mesure qu'el-Are de le était alors impuissante. La sœur du Roi & le Char- Prince fon mari le craignaient comme un homles de-me attaché par sa naissance au Duc de Holstein, & capable de lui mettre un jour la Couronne de Suéde fur la tête. Il n'avait plu dans le Rojaume qu'à Charles XII. mais cette aversion générale ne servait qu'à confirmer l'amitié du Roi, dont les sentimens s'affermissaient toujours par les contradictions. Il marqua alors au Baron une confiance qui allait jusqu'à la soumisfion : il lui laiffa un pouvoir abfolu dans le gouvernement intérieur du Rojaume, & s'en remit à lui fans réferve fur tout ce qui regardait les négociations avec le Czar; il lui recommanda fur-tout de presser les conférences de l'ifle d'Alan.

En effet, dès que Gortz aut achevé à Stockolm les arrangemens des finances qui demandaient fa présence, il partit pour aller confommer avec le Ministre du Czar le grand ouvrage qu'il avait entamé.

Voici les conditions préliminaires de cette alliance, qui devait changer la face de l'Europe, telles qu'elles furent trouvées dans les papiers de Gortz après fa mort.

Le Czar retenant pour lui toute la Livonie, Traité & une partie de l'Ingrie & de la Carelie , renevec le dait à la Suéde tout le reste; il s'unissait avec Charles XII. dans le dessein de rétablir le Roi

Stanislas

ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

Stanislas fur le Trône de Pologne, & s'engageait à rentrer dans ce païs avec quatre-vingt mille Moscovites, pour détrôner ce même Roi Auguste, en faveur duquel il avait fait dix ans la guerre. Il fournissait au Roi de Suéde les vaisseaux nécessaires pour transporter dix mille Suédois en Angleterre, & trente mille en Allemagne : les forces réunies de Pierre & de Charles devaient attaquer le Roi d'Angleterre dans ses Etats de Hannover, & fur-tout dans Brème & Verden ; les mêmes troupes auraient servi à rétablir le Duc de Holftein, & forcé le Roi de Prusse à accepter un traité, par lequel on lui ôtait une partie de ce qu'il avait pris. Charles en usa des-lors comme si ses armées victorieufes, renforcées de celles du Czar, avaient déja exécuté tout ce qu'on méditait. Il fit demander . hautement à l'Empereur d'Allemagne l'exécution du traité d'Altranstad. A peine la Cour de Vienne daigna-t-elle répondre à la proposition d'un Prince, dont elle croïait n'avoir rien à craindre.

Le Roi de Pologne eut moins de fécurité; Tomeil vir l'orage qui grofiuliait de tous les côtés bires La Noblelle Polomaife était confidérée contre Reslui; & depuis fon rétablifement, il lui falait conjours ou combatre fes fujers, ou traiter avec eux. Le Czar, médiateur à craindre, avait cent galéres auprès de Dantzik, & quatre-vingt mille hommes fur les frontières de Pologne. Tout le Nord était en jalouise & en alarmes. Hemming, le plus défant de tous les hommes, & celui dont les Puiflances voifines dévaient le

## HISTOIRE DE CHARLES XIL

plus se défier, soupçonna le premier les desfeins du Czar, & ceux du Roi de Suéde en faveur de Stanislas. Il voulut le faire enlever dans le Duché de Deux-Ponts, comme on avait faifi Jaques Sobiesky en Siléfic. Saiffan, un de ces Français entreprenans & inquiets, qui vont tenter la fortune dans les pais étrangers, avait amené depuis peu quelques partifans, Français comme lui, au service du Roi de Pologne. Il communiqua au Ministre Flenming un projet, par lequel il répondait d'aller avec trente Officiers Français déterminés enlever Stanislas dans fon Palais, & l'amener prisonnier à Drefde. Le projet fut aprouvé. Ces entreprises étaient alors affez communes. Quelques-uns de ceux. qu'en Italie on apelle Braves, avaient fait des coups pareils dans le Milanais durant la dernière guerre en l'Allemagne & la France. Depuis même, pluficurs Français réfugiés en Hollande avaient ofé pénétrer jusqu'à Versailles, dans le dessein d'enlever le Dauphin, & s'étaient faisis de la personne du premier Ecuier, presque sous les fenêtres du château de Louis XIV.

Saiffan disposa donc ses hommes & ses relais pour surprendre & pour enlever Stanislas. L'entreprise fut découverte la veille de l'exécution. Plusieurs se sauvèrent, quelques-uns furent pris. Sa gé Ils ne devaient point s'attendre à être traités comnérofi. me des prisonniers de guerre, mais comme des bandits. Stanislas au - lieu de les punir , fe contenta de leur faire quelques reproches pleins de bonté. Il leur donna même de l'argent pour se conduire, & montra par cette bonté généreuſe.

le craindre \* ).

Cependant Charles partit une seconde fois pour la conquête de la Norwége au mois d'Octobre 1718. Il avait si bien pris toutes ses mefures, qu'il espérait se rendre maître en six mois de ce Roiaume. Il aima mieux aller conquérir des rochers au milieu des neiges & des glaces, dans l'apreté de l'hiver , qui tue les animaux en Suéde même, où l'air est moins rigoureux, que d'aller reprendre ses belles Provinces d'Allemagne des mains de fes ennemis. C'est qu'il espérait que sa nouvelle alliance avec le Czar le mettrait bientôt en état de refaisir toutes ces Provinces; bien plus, sa gloire était flatée d'enlever un Roiaume à son ennemi victorienx.

A l'embouchure du fleuve Tiftendall, près Chars de la Manche de Dannemark, entre les villes les de Bahus & d'Anflo, est située Frederickshall, place forte & importante qu'on regardait comme la clef du Roiaume. Charles en forma le siège au mois de Décembre. Le foldat transi de froid. pouvait à peine remuer la terre endurcie fous la glace; c'était ouvrir la tranchée dans une espéce de roc; mais les Suédois ne pouvaient se rebuter

\* ) Voilà ce que Norberg apelle manquer de respect aux têtes couronnées, comme fi ce récit véritable contenzit une injure, & comme fi on devaitaux Rois qui sont morts autre chose que la vérité. Pente-t'il que l'hiftoire doive reffembler aux fermons prêchés devant les Rois, dans lesquels on leur fait des compliments?

## 368 HISTOIRE DE CHARLES XII.

rebuter en voïant à leur tête un Roi qui partageait leurs fatigues. Jamais Charles n'en effuia de plus grandes. Sa constitution éprouvée par dix-huit ans de travaux pénibles s'était fortifiée au point, qu'il dormait en plein champ en Norwege au cœur de l'hiver sur de la paille, ou fur une planche, envelopé sculement d'un manteau, fans que sa fanté en fut altérée. Plusieurs de ses soldats tombaient morts de froid dans leurs postes; & les autres presque gelés, voiant leur Roi qui fouffrait comme eux, n'ofaient proférer une plainte. Ce fut quelque tems avant cette expédition, qu'aïant entendu parler en Scanie d'une femme nommée Johns Dotter, qui avait vecu plusieurs mois sans prendre d'autre nourriture que de l'eau ; lui, qui s'était étudié toute sa vie à suporter les plus extrèmes rigueurs que la nature humaine peut foutenir, voulut effaier encore combien de tems il pourait suporter la faim fans en être abattu. Il paffa cinq jours entiers fans manger ni boire; le fixiéme au matin il courut deux lieues à cheval. & descendit chez le Prince de Hesse son beau-frère , où il mangea beaucoup, fans que ni une abstinence de cinq jours l'eût abattu, ni qu'un grand repas à la fuite d'un si long jeune l'incommodât \*).

Avec ce corps de fer gouverné par une ame fi hardie & si inébranlable, dans quelque état

<sup>\*)</sup> Norberg prétend que ce. Le Confesseur Norberg ce sur pour se guerir d'un mai de positrine que Charler XII. Médecin, essa coure carange abstinces

qu'il pût être réduit, il n'avait point de voisin auquel il ne fût redoutable.

Le 11. Décembre, jour de 8t. André, il alla fur les neuf heures du foir vifiter la tranchée, & ne trouvant pas la parallèle affez avancée à fon gré, il parut très mécontent. Mr. Mégret, Ingénieur Français, qui conduifait le fiége, Faffara que la place fernit prife dans huit jours: Nous verrons, dit le Roi, & continua de vifiter les ouvrages avec l'Ingénieur. Il s'arrêta dans un endroit où le boyau faifait un angle avec la parallèle; il fé mit à genoux fur le talus intérieur, & apuyant fes condes fur le parapet, refa quelque tems à confidèrer les travailleurs qui continuaient les tranchées à la lueur des étoiles.

Les moindres circonftances deviennent ellentielles, quand il s'agit de la mort d'un homme tel que (barles XII.) ainfi je dois avertir que toute la converfation que tant d'Ecrivains out raportée entre le Roi & l'Ingenieur Megret, el abfolument fauffe. Voici ce que le fai de vérita-

ble fur cet événement.

Le Roi était expofé prefqu'à demi-corps à une batterie de canon, pointée vis-à-vis l'angle où il était; il n'y avait alors aupres de fa perfonne que deux Français; l'un était Mr. Siquier, fon Aide de Camp, homme de tête & d'exécution, qui s'était mis à fon fervice en Turquie, & qui était particuliérement attaché au Prince de Heffe; l'autre était cet Ingénieur. Le canon tirait fur eux à cartouche; mais le Roi qui fe découvrait davantage était, le plus expofé. A

H. de Ch. XII. Liv. VIII. Aa quel

## HISTOIRE DE CHARLES XII.

quelques pas derriére était le Comte Swerin, qui commandait la tranchée. Le Comte Passe Capitaine aux Gardes, & un Aide de Camp, nommé Kulbert, recevaient des ordres de lui, Siquier & Megret virent dans ce moment le Roi de Suéde qui tombait fur le parapet en faisant un grand foupir : ils s'aprochèrent , il était déja mort. Une balle pefant une demi-livre l'avait atteint à la temple droite, & avait fait un trou dans lequel on pouvait enfoncer trois doigts; fa tête était renversée sur le parapet, l'œil gauche était enfoncé, & le droit entiérement hors de son orbite. L'instant de sa blessure avait été celui de sa morts cependant il avait eu la force en expirant d'une manière si subite, de mettre par un mouvement naturel la main sur la garde de son épée, & était encore dans cette attitude. A ce spectacle, Megret, homme singulier & indifférent, ne dit autre chose sinon: Voilà la pièce finie, allons souper. Siguer court fur le champ avertir le Comte Swerin. Ils réfolurent ensemble de dérober la connaissance de cette mort aux foldats, jusqu'à ce que le Prince de Hesse en pût être informé. On envelopa le corps d'un manteau gris: Siguer mit sa perruque & son chapeau sur la tete du Roi; en cet état on transporta Charles sous le nom du Capitaine Carlsberg, au travers des tronpes qui voiaient passer leur Roi mort, sans se douter que ce fût lui.

Le Prince ordonna à l'instant que personne ne fortit du Camp, & fit garder tous les chemins de la Suéde, afin d'avoir le tems de prenROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

97 **I** 

dre ses mesures pour faire tomber la Couronne sur la tête de sa semme, & pour en exclure le Duc de Holstein qui pouvait y prétendre.

Ainsi périt à l'age de trente-lix ans & demi Son ca-Charles XII. Roi de Suéde, après avoir éprou-rattèvé ce que la prospérité a de plus grafid, & ce que rel'adversité a de plus cruel, fans avoir été amolli par l'une, ni ébranlé un moment par l'autre. Presque toutes ses actions, jusqu'à celles de sa vie privée & unie, ont été bien loin au-delà du vraisemblable. C'est peut-être le seul de tous les hommes, & jusqu'ici le seul de tous les Rois. qui ait vécu fans faiblesse; il a porté toutes les vertus des Héros à un excès où elles font aufli dangereufes que les vices opofés. Sa fermeté devenue opiniatreté fit ses malheurs dans l'Ukraine, & le retint cinq ans en Turquie: fa libéralité dégénerant en profusion a rumé la Suéde: fon courage pouffé jusqu'à la témérité a causé sa mort: sa justice a été quelquesois jusqu'à la cruauté; & dans les derniéres années le maintien de fon autorité aprochait de la tyrannie. Ses grandes qualités, dont une seule eût pû immortaliser un autre Prince, ont fait le malheur de fon païs. Il n'attaqua jamais perfonne; mais il ne fut pas aussi prudent qu'implacable dans ses vengeances. Il a été le premier qui ait eu l'ambition d'etre Conquérant, fans avoir l'envie d'agrandir ses Etats; il voulait gagner des Empires pour les donner. Sa passion pour la gloire, pour la guerre, & pour la vengeance l'empècha d'etre bon politique, qualité fans laquelle

## HISTOIRE DE CHARLES XII. .

on n'a jamais vû de Conquérant. Avant la bataille, & après la victoire, il n'avait que de la modeftic, après la défaite que de la fermeté: dur pour les autres comme pour lui-même, comptant pour rien la peine & la vie de ses sujets, auffi-bien que la sienne; homme unique plutôt que Grand-Homme, admirable plûtôt qu'à imiter. Sa vie doit aprendre aux Rois combien un Gouvernement pacifique & heureux est au-dessus de tant de gloire.

Charles XII. était d'une taille avantageuse & noble; il avait un très-beau front, de grands yeux bleus remplis de douceur, un nez bien formé; mais le bas du visage desagréable, trop fouvent défiguré par un rire fréquent qui ne partait que des lévres, presque point de barbe ni de cheveux. Il parlait très-peu, & ne répondait fouvent que par ce rire dont il avait pris l'habitude. On observait à sa table un silence profond. Il avait confervé dans l'infléxibilité de fon caractère, cette timidité qu'on nomme mauvaife honte. Il eût été embarraffé dans une conversation, parce que s'étant donné tout entier aux travaux & à la guerre, il n'avait jamais connu la focieté. Il n'avait lu jufqu'à fon loisir chez les Turcs, que les Commentaires de Céfar & l'histoire d'Alexandre; mais il avait écrit quelques réflexions fur la guerre & fur ses campagnes depuis 1700. jusqu'à 1709. Il l'avoua au Chevalier de Folard, & lui dit que ce manuscrit avait été perdu à la malheureuse journée de Pultava. Quelques personnes ont voulu faire paller profer ce Prince pour un bon Mathématiciers; il avait fans doute beaucoup de pénétration dans l'eiprit; mais la preuve que l'on donne de fes commaifances en Mathématique n'ell pas bien concluante; il voulait changer la manière de compter par dixaine, & il propofait à la place le nombre foixante-quatre, parce que cen nombre contenait à la fois un cube & un carré, & qu'é-tant dividé par deux il ciait enfin réductible à l'unité. Cette idée prouvait feulement qu'il aimait en tout l'extraordinaire & le difficile.

A l'égard de fa Religion, quoique les fentimens d'un Prince ne doivent pas influer fur les autres hommes, & que l'opinion d'un Monarque, aussi peu instruit que Charles, ne soit d'aucun poids dans ces matiéres, cependant il faut farisfaire, fur ce point comme fur le reste, la curiolité des hommes, qui ont eu les yeux ouverts fur tout ee qui regarde ce Prince. Je fai de celui qui m'a confié les principaux mémoires de cette histoire, que Charles XII. fut Luthérien de bonne foi jusqu'à l'année 1707. Il vit alors à Leipfik le fameux Philosophe Mr. Leibnitz, qui penfait & parlait librement, & qui avait déja infpiré ses sentimens libres à plus d'un Prince. Je ne erois pas que Charles XII. puifa, comme on me l'avait dit, de l'indifférence pour le Luthéranisme dans la conversation de ce Philosophe. qui n'ent jamais l'honneur de l'entretenir qu'un quart-d'heure; mais Mr. Fabrice, qui aprocha de lui familiérement fept années de fuite, m'a dit, que dans son loisir chez les Turcs, aiant vû Aa 3 phis

#### HISTOIRE DE CHARLES XII. 374

plus de diverses Religions, il étendit plus loin son indifférence. La Mottraye même dans ses voyages confirme cette idée. Le Comte de Croifsy pense de même, & m'a dit plusieurs fois que ce Prince ne conserva de ses premiers principes que celui d'une prédeffination abfolue, dogme qui favorisait son courage, & qui justifiait ses témérités. Le Czar avait les memes sentimens que lui fur la Religion & fur la Destinée; mais il en parlait plus fouvent; car il s'entretenait familiérement de tout avec ses Favoris, & avait par-deffus Charles l'étude de la Philosophie, & le don de l'Eloquence.

Je ne puis me défendre de parler ici d'une calomnie renouvellée trop fouvent à la mort des Princes, que les hommes malins & crédules prétendent toujours avoir été empoisonnés ou affaffinés. Le bruit fe répandit alors en Allemagne, que c'était Mr. Siquier lui-même qui avait tué le Roi de Suéde. Ce brave Officier fut longtems desespéré de cette calomnie: un jour en m'en parlant, il me dit ces propres paroles: J'aurais pie tuer le Roi de Suéde; mais tel était mon respect pour ce Héros, que si je l'avais voulu, je n'aurais pas ofé.

Je fais bien que Siquier lui-même avait donné lieu à cette fatale accufation, qu'une partie de la Suéde croit encore; il m'avoua lui-même qu'à Stockolm dans une fiévre chaude, il s'était écrié qu'il avait tué le Roi de Suéde; que même il avait dans fon accès ouvert sa fenêtre & demandé publiquement pardon de ce parricide. Lors-

qu¢

## ROI DE SUEDE. LIVRE VIII.

que dans fa guerifon il eut apris ce qu'il avait dit dans sa maladie, il fut sur le point de mourir de douleur. Je n'ai point voulu revéler cette Anecdote pendant sa vie. Je le vis quelque tems avant sa mort, & je peux affürer que loin d'avoir tué Charles XII. il se serait fait tuer pour lui mille fois. S'il avait été coupable d'un tel · crime, ce ne pouvait être que pour servir quelque Puissance qui l'en aurait sans doute bien récompenfé; il est mort très-pauvre en France; & même il v a eu besoin de mes secours; si ces raifons ne suffisent pas, que l'on considére que la balle qui frapa Charles XII. ne pouvait entrer dans un pistolet, & que Siquier n'aurait pû faire ce coup détestable qu'avec un pistolet caché fous fon habit.

Après la mort du Roi, on leva le siége de Fredericl:shall; tout changea dans un moment: les Suédois plus accablés que flatés de la gloire de leur Prince, ne fongèrent qu'à faire la paix avec leurs ennemis, & à réprimer chez eux la puisfance absolue dont le Baron de Gortz leur avait fait éprouver l'excès. Les Etats élurent librement pour leur Reine la Princesse sœur de Charles XII. & l'obligèrent folemnellement de renoncer à tout droit héréditaire fur la Couronne, afin qu'elle ne la tint que des fuffrages de la nation. Elle promit par des fermens réitérés qu'elle ne tenterait jamais de rétablir le pouvoir arbitraire : elle facrifia depuis la jalousie de la Roiauté à la tendresse conjugale, en cédant la Couronne à son mari; & elle engagea les Etats à élire ce

Aa 4

376 HIST. DE CH. XII. ROI DE SUEDE.

Prince, qui monta fur le trône aux mêmes conditions qu'elle.

Le Baron de Girtz, artèté immédiatement après la mort de Charler, fut condamné par le Sénat de Scockolm à avoir la tète tranchée au pied de la potence de la ville; exemple de vengeance, peut-être encore plus que de juitice, & affront cruel à la mémoire d'un Roi que la Sué-, de admire encore.

Fin du huitième & dernier Livre de l'Histoire de Charles XII.



Asiate and the same

# ТАВĹЕ

## DES MATIERES.

Contenues dans l'Histoire de CHARLES XII.

Roi de Suéde.

#### ٩.

dans les vues du Czar & de Gôriz. page 319.

Achnet III. Empereur des Turcs, faccéde à Muffapha, page a11, Sa manier te de gouvernet, 214-Ør. Sa leure à Charler XII. 261. Ør. Déclare la guerrea u Czar. Ezablis fi Cour à Andrinople. 265, Sa lettre au Pacha de Bender, 170. Ør. Son difcours au Divan, concernant le départ de Charles.

ALLEMAGNE (l') prend ombrage de la guerre Suédoile qui doir être portée chez elle. 229.

ALTENA. Brulée. 369.

ALTRANSTAD (Charles XII. choisse son camp à ). 148. la paix. 151. Ce. Ambassade de la République de Pologne au Roi

ALAN (PIsse d') nommée pour les Conférences entre la Suéde & la Moscovie. 361. que de Pologne au Roi de Suéde, reception, audience. 110. & Celle du Roi & de la République de Pologne aux Fures, arrêtée. 266.

Alberoni (le Cardinal) fes entreprifes. 352. entre

Andrinople (Les plaines d') rendez-vous des Armées mées Turques. pag. 241.

Anglais. Leur amitié avec le Czar. 261.

ARESKINS, Medecin Ecoffais, ses intrigues à la Cour de Moscow. 349-Augusta, Roi de Pologne,

ton Election, fon caractere, fa Cour 53. Arraque le Roi de Suéde en L vonie 14. Or Alliege Kiga. 78.Lévele fiéze 79 Seligue avec le Czar à Birzen. 90. Cc. Le commencement de son réane fait des mécontens en Pologne. 101 Convoque une Diéte malgré lui. 102. Demande la paix à Charles. 107 Ses propositions refusées par le Sénat. Un de ses Chambellans, prifonnier 109. Presque tous les Sénateurs l'abandonnent. 1 1 . Ses occupations. 112. Cherche le Roi de Suéde 1 + 4. Perd la bataille de Cliffau, 114. Convoque une Diéte à Mariembourg, puis la transfere à Lublin. 116. Cc. Se retire dans Thorn, & dans les Palatinats. 119. Cr. En danger d'être pris. 114. Chaffe Stanislas de Varsovie, & prend la ville. 132.Son premier avantage sur les Suédois. 133. er.Se retire enSaxe, p.117. renouvelle l'ordre de l'Aigle blanc. 143. Arrête Patkul. 144. Son malheur après la bataille de Frawenflad 147, Oc. Ecrit à Charles XII. & lui envoie en Saxe Imhof & Fing-Arn. 150. Bat les Sué lots à Calish 1 52. Suite de cette malheureute victoire. 151. figne la paix qui lui ore la Couronne. Part pour la Saxe. Sa premiére entrevue avec Charles. 154. Or Salettre à Staniflas. 155. Quitte le titre de Roi Elargit les Sobieski. Livre Pakul a Charles XII. 156. Fait raffembler les membres de Parkul, 158. Remonte lur le trône.217. Est troublé par les sujets. 324. Craint l'union du Czar & de Charles. 365.

в.

BALTA, ce que fignifie ce mot. 3374

BALTAGI MEHEMET, Grand-Vifir pour la leconde fois. Les changemens de la fortune. 37. &. Commandé pour combatre les Mofcovires. 138. &. Affemble l'armée près d'Andrinople. 341. Son expédition. 244. &. Traite avec les Ruffes, Conclut la paix.p.352. Demande à Vienne le paffage pour le Roi de Suéde. Lui fignifie qu'il ait à partir. 256. Lui rerranche son Thairn. 257. Est relegué. 259. Se conforme à l'intention de Coumourgi. 267.

BALTAGIS. Ce qu'ils font.

BENDER. Charles y est conduit. 216. Ge. Stanislas austi. 299.

Birzen. Conférence du Czar, & d'Auguste. 90. &c. Charles y conçoit le dessein de désrôner le Roi de Pologne. 23. %.

Breme. (Les Etats de )
remplis de Garnifons Danoifes.
312.

C.

CALISH. Bataille gagnée par Auguste. 156, Gr. CALMOUKS (Les) & leur

Païs. 182.
CANTEMIR. Prince de Mol-

davie, prend parti pour le Czar comre les Turcs. 243.

CATHERINE, Païfane devenue Imperatrice. Son hiftoire. 248. &c. Sauve le Czar & l'armée au Pruth. page 250.

CHARLES XI. Roi de Suéde; foncaractère, fa femme. 44. Sa mort. 47. Sa diffimulation avec Parkul, qu'enfuire il condamne a mort. 54.

CHARLES XII. Roi de Suédes fa naisfance; ses qualités 44. Son enfance; fon éducation : fon caractère. 45. Perd sa mére cause de cette mort. 46. Fr. Son avénement au Trône.47.Ote la Régence à sa Grand-Mére, 49. & Son entrée dans Stockolm. Se couronne lui-neme. Ses premiéres occupations depuis fon avénenent. 50. 6 c. Ses ennesis. 51. Son caractère è dévelope tout à coup 70. Oc. Secoun le Ducie Holftein. 71. Sa chaé aux ours. 72. &c. Pari pour sa premiére Carpagne. 73. Fait une escente pour affiéger Copenhague. 74. Force les Danois dans leurs reunchemens. Ailiége Copenhague, qui rachee le bombardement. 76.7c. Sa discipline militair 77. Paix de Travendal 78. Marche contre le Czr.79. 6re, Anaque avec

8000. hommes, 80000. Ruffes dans leurs retranchemens. 84. Les y force. Renvoïe les prisonniers. 85. Rend les épées aux Généraux; leur fait donner de l'argent. Médailles frappées à Stockolm en commémoration de la victoire remportée à Narva. 87. Sa réflexion fur la capiivité de Czarafis Artichelou, 88. Passe la riviére de Duna; comment. 91. &c. Bat le Maréchal de Stenaus, 92. Cc. La Courlande se rend à lui. Paffe en Lithuanie. 92. Son marifeste à la République de Polegne. 110. Cr. Entre dans Variovie; fa conduite ave les habitans. 113. Ggne la bataille de Clissau; pourfuit Auguste. II. Oc. Prend Cracovie. 18. 60. Son cheval s'abat & lui fracasse la cuisse. 15. Fait convoquer une Déte à Varlovie pour l'opser à celle de Lublin. 11, met en fuite l'armée Saxone. commandée par Snau. 119. Jette tout le Nord de l'Europe dans la confternation. 121. Aliége Thorn. 122 Refuse | proposition de Piper dec faire Roi de Pologne 125.

Fait élire Stanislas 120. Prend Léopold d'affaut. 131, Ses avantages en Pologne 134. Cr. Diffipe l'armée Moscovite, & l'armée Saxonne, 145. Entre en Saxe. 147. O'c. Choifit fon Camp à Altrantad. Régle les contributions; établit une nouvelle police pour les foldats Suedois, 148, Difcipline sevére. 149. Dicte à Auguste les conditions de la paix. 151. envoïe Parked au fuplice. 157. 676. Recoit des Ambassadeurs de presque tous les Princes Chrétiens, 164. Sa convertation avec Mariborough, 166. Etranges requifitions de la part à l'Empereur Joseph. 168. Oc. Force cet Empereur à accorder des priviléges, & à restituer des églises aux Protestans de Silésie. 169. Ce qu'il fair dire au Pape. 170. Ne s'amollii point en Saxe. Se prépare à partir. 171. &c. Sa visite à Auguste. 172. Quine la Saxe. 175. Reçoit un Ambaffadeur Turc. 176. Cc. Laisse Stanislas én Pologne. 177. Pourfuit le Czar. 178. Paffe la Berezine. Défait un corps de 2000. hommes. Bat les Ruffes.

p. 180.

p.180. Les bat encore.182. S enfonce dans l'Ukraine. 184. See perres. 148. &c. Extrémités où il est réduit. 191. &c. Affiége Pultava. 194. Bleffé. 196. Mis en comparation avec le Czar. 197. Czc. 228. Défait. Description de la bataille. 198 Or. Sauvé par Poniatowski. Sa fuite juiques au Borifthene. 202. Oc. Traverse ce fleuvei & comment. 205. 6 Fuit en Turquie.209. &c. Cherche un azile chez le Grand - Seigneur. Concoit le deffein d'armer la Porte contre le Czar. 215. Conduit à Bender, 216. Sa manière de vivre, 217. Le respect des Turcs pour Ini. 218. Oc. Prend du gout pour la lecture. Ne veut point parler Français. 219. Ses intrigues à la Porte : fes vues, 220, 676. Plufieurs Princes fe réuniffent contra lui. 188. Oc. Ses partifans à la Cour de Conftantinople. 2 38. Part de Bender. 246. Parvient à l'armée Turque après la fignature du Traité du Pruch. Sa conversation avec le Grand-Vifir. 257. Oc. Sétablit à Varnitza. 255.0 Ses réponfes aux trois Pachas & au Seraskier de Bender. 256. &c. SonThaim retranché.2 57. Emprunte de l'argent. 258. Sollicite la Porte de le renvoïer par la Pologne. 261. Le Divan prend la réfolution de le faire pariir. Reçoit une lettre d'Achmet. 161. &c. Demande une armée. Correspondances de Fiemming découvertes. 268. On lui accorde une grofse somme. 270. Se détermine à ne point partir. 272. S'obstine contre l'ordre de partir. 276 &c. Fait tuer les chevaux que le Grand Seigneur lui avait envoié. Se retranche : fait barricader fa maifon, 277. Se prépare à se défendre. 281. Les Turcs l'apellent tése de fer. Grothusen les engage à ne point l'attaquer. 281. Renvoie les fanissaires en menacant & n'écoute les confeils de personne, 184. Cc. So défend avec 40. hommescontre l'armée des Turcs & des Tarrares, 185. &c. Pris. 290. Sa conversation avec le Pacha de Bender. 293. Ses Officiers rachetés. 294. Toûjours inébranlable. 298. Transféré à Demirtash; puis à Demotica. Nouveau Thaim.

305. Sa conduitte à Demotica. 307. Compte encore fur les Turcs, 112. Sa réponse aux Sénateurs de Stokolm. Souhaite enfin de partir. Envoie une Ambaffade à la Porte. 14. Préparatifs pour le départ. 315. Part. 316. Eft escorté jusques à Targowits. 218. Sa façon de voyager. 319. Se lépare de la fuite; arrive à Stralfund. 320. Ses difgraces. 324. &c. Marie sa sœur. 330. Son billet à du Slerp. 333. Affiegé dans Stralfund. 334. Combat dans l'Isle de Rugen. 337. Court le plus grand danger. Repaffe à Stralfund. 339. S'embarque : arrive en Scanie. 41. Oc. Voit fa fœur en · Oftro-Gothie 243. Oc. Passe l'hyver à Carelscroon.344. Porte la guerre en Norwege. 345. De retour en Suéde. 351. Sa conduite au fujet de l'emprifonnement de Gorts, & de Gillembourg. 357. Demande à l'Empereur l'exécution du Traité d'Altranftad. 365. Repart pour conquerir la Norwége; affiége Frederickshall. 367. Sa longue abstinence. 368. Sa mort. 370. Raifonnements fur la Religion.373.

CHARLES-GUSTAVE, Roi de Suéde. p.43. Ses entreprifes: fes conquêtes. 44.

CHEVAUX. Attention des Turcs à ce que les races restent fins mélange. 3 16.

Chourloult, Alt Pacha, Grand-Vifir, promet d'aider Charles XII. Corrompu par l'argent du Czar. 220. &c. Depofé, exilé. 225. Perd la vie. 259.

CHRISTIERN II. tyrannife la Suéde. 40.

CHRISTINE, Reine de Suéde, renonceà l'Empire; se fait Catholique; son gout pour les Sciences & les Arts.43.

CLEMENT XI. Pape, se déclare contre Stanislas, 136.

CLISSAU (La bataille de) 114. &c. Conférence à Birzen. 90. à Grodno.

Constantinople, le centre des Négociations pendant le féjour de Charles à Bender. 260.

COPENHAGUE. Sa figuation.

COUNOUR. COUMOURGI. Ce que fignifient ces mots. 234.

Cov.

COUMOURGI, Ali-Pacha, favori du Sulian, Grand-Visir. Sert Charies XII tans le vouloir, pag 124. Eléve Justin au potte de Grand-Visir. 140. Ses intrigues, 266. Prend le titre de Grand-Visir. 313.

Courlands (la) se rend à Charles XII 93.

CROISSY, Ambaffadeur renfermé à Strattond, voit Charles familiérement. Sort de Strattond. 342.

CZAR, CZARAFIS. Ce que fignifient ces mots. 87. 6 c.

CZARAFIS ARTSCHELOU, prifonnier: envoyé en Suéde. 88.

D.

DALECARLIE (Les païsans de la ) s'ofrent à aller délivrer leur Maître. 236.

DANNEMARC (le) fource des querelles entre fes Rois, & les Ducs de Holftein. \$1. & c. Se réunit à la Pologne, contre la Suéde. 68.

Danois (les) font une defcente en Scanie. 233. Battus par Steinbock: le retitent. 235. cette ville &c. paye chérement fon manquement envers Charles XII. p.122.

DARDOF. Pégage Charles à Smolensko. 183. Tué à Rugen. 238.

DEUX - PONTS. Description

de ce Duché : ton revenu affigné à Stanislas, qui y reste jusqu'à la mort de Chailes. 317.

DIVAN. Prend la réfolution de forcer Charles à partir. 276.

During Accompagne Charles. 318. Tue à Rugen;

Ē.

EDWIGE-ELEONORE. Grande
Mére & Turrice de Charles
XII. fon ambition. 48.
Perd la Régence. 50.
Meure. 311.

ELBING. Héfite à donner paflage aux Suédois : en est punie. 123.

EUROPE. Changements arrivés en l'ablence de Charles XII. 322.

F.

DANTZICK. Description de FARRICE. Inspire à Charles

page 146. de). FREDERIC, Prince de Hesse,

tion avec Charles prisonnier. FETFA. Ce que fignific ce motépouse la sœur de Charles XII. 330. Déclaré Généraliffime des armées en Suéde. 331. Son ordonnance après la mort de Charles. 370. Monte sur le trône.

FIERVILLE. Rend un service fignalé au Roi de Suéde. 300. FREDERIC IV. ROI DE DAN-NEMARCK, ennemi de Charles. SI. fait la guerre au Duc de Holftein. 53. FREDERICKSHALL; Affiégée

FINGSTEN, envoyé à Charles pour faire la paix. Son audience. 150. Ses confé-151. rences avec Piper.

par Charles XII. 367 qui y est tué. 370. & L'on léve le fiége.

FINLANDE, inondée de Mos-312 covites.

Funk, Envoyé de Charles à la Porte. Mis en prison. 274-

FLEMMING. Premier Minittre d'Auguste, lui raméne la Noblesse Polonaife. 227. Sa correspondance avec le Kam, & le Seraskier de Bender. 268, veut faire enlever 366 Stanislas.

G.

FOLARD, entre au service de Charles. 353. négocie en France pour lui.

GEORGE L. ROI D'ANGLE-TERRE. Son avénement. 323. GILLEMBOURG, Ambaffadeur

FONSECA, sert Charles à la 216. Porte.

de Suede en Angleterre traite avec les mécontens. 353. Arrêté. 356. Elargi.

FRANÇAIS, pris à Frawenf-146. Oc. GORTZ. Son caractère : ses entreprises. 346. Or. Négocie à la Cour du Czar. 349. 6. Traite avec les Corfaires de Madagascar.

FRAWENSTAD (La bataille

35 -

DES MATIERES. p. 151. &c. Négocie à la Cour du Czar. 349. &c. Négocie avec le Cardinal Alberoni. 352. En France , dans les Pais Bas. 53. Or. Confére avec le Czar en Hollande, 355. Arrêté. Sa réponse à Welderen. 356. Elargi. Jaloux du Duc d'Ormond. Succès de ses négociations avec le Czar. 360. de. Resourne en Suéde. Moyens dangereux qu'il employe pour supléer à la disette de Charles. 352. Oc. En horreur à la Nation Suédoife, aimé du Roi feul. 363. &c. Préliminaire de l'alliance projettée entre Charles & le Czar. 364. &c. Décapité.

GRAND - VISIR, Ordinairement de basse extraction. 110.

GRODNO. Conférence entre Pierre & Auguste. 143. Charles y bat les Ruffes. 178.

GROTHUSEN, Trésorier de Charles à Bender. 218. Obtient de l'argent du Pacha. 273. Ambaifadeur du Roi de Suéde à la Porte. 314. Tué à Rugen-338.

H. de Ch XIL

GUSTAVE ADOLPHE, Roi de Sué de Ses entreprises, ses conquêres. page 42. &c. Tué à la baraille de Lutzen. Surnommé le Grand.

GUSTAVE VASA. Son caractère. Ses malheurs. Affranchit la Suéde de la . Tyrannie du Dannemark. Roi. Rend la Suéde Luthérienne. 41. 60

HOLLANDAIS. (Les) leur amitié avec le Czar. 261.

HOLLOSIN, Victoire de Charles XII. 180. Medaille à cette occasion.

HOLSTEIN (Le) Origine des querelles de ses Ducs avec les Rois de Dannemarck. 51. &c. Ravagé par les Danois, 71, Conquis. 312.

HOLSTEIN. ( Le Duc de ) tué à Cliffau. 115. Son fils dépouillé.

HOORN (Le Comte de) prilonnier.

JANISSAIRES ( Les ) refusent d'attaquet le Roi de ВЬ

Suéde.p. 182. Leur propofition à Charles, rejettée. 284. & Forcent son camp. 185. Affaillissent la mailon. 286.

Vifir. Son histoire. 305.

JEFFREYS, Médiateur entre la Porte & le Roi de Suéde. 277. Quitte Charles. 279. IMHOFF, Envoyé à Charles

pour faire la paix. Son audience. 150. Ses conférences avec Piper. 151. Joseph (L'Empereur) con-

traint à confenir aux requissions de Charles XII. 169.

IRNEGAN. Sa conduite à la Cour de Moscow. 361.

Ismael Pacha, confére avec le Roi de Suéde. 257. Veut le forcer de partir. 276. Sa conduite avec lui.

293. Relégué. 304. Jussur, Grand-Vifir. 259. Dépolé. 304.

KAM (le) reçoit l'ordre de fe tenir pret à marcher contre les Moscovites Sa condition. 239. & c. Sop-

pose en vain à la paix? pag. 152. exilé. 303. Son frère le remplace. 304.

Konigsmarck, (la Comtefie de) fon caractère, Envoyée par Auguste auprès de Charles, ne réulfit pas. 107. Cc.

Kuze Du Slerp. Sa mort glorieuse. 334.

L.

LEOPOLD, prife d'affaut pat Charlet XII. 131. Le Czar y convoque une affemble. 181. L'on est fur le point d'y élire un troiféme Roi de Pologne: l'affemblée n'y peut prendre aucune rétolution. Traniférée à Lublin. 182.

LEVENHAUFT; perd les troupes & les provifions qu'il amenait à Charler XII. 158. Ce Atrive auprès du Roi avec les débris de l'armée 204. Pris par Menzikoff. 206.

LIEVEN. Tué. 110.

LITHUANIE divisée en deux partis. Etat de l'armée Lithuanienné. 102 60.

Livonie. Comment elle fut cedée au Roi de Suéde. P. 54e

## DES MATIERES.

page 54. Les païfans de cette province ne peuvent apprendre à lire, ni à écrire. 249.

Livoniens. Comment ils furent traités par Charles XI.

Lublin. L'Affemblée de Leopold y est transerée.

M.

MARGUERITE DE VALDE-MAR, fait la conquête de la Suéde. 40.

MARLBOROUGH, arrive au camp de Charler XII. Sa converfation avec lui, sa pénétration. Il est faux qu'il ait achet Piper.

164. &c.

MAZEPPA. Son histoire. Irrite le Czar, se ligue avec Charles. Est prévenu par les Moscovites. Arrive en mauvais état auprès de Charles, 18,6°c. Fait pourtant subsiter les restes de l'armée Suédoise. 193,

MENZIKOFF. Sa conduite à Pultava. 200. Pourfuit les Suédois. Levenhaffer & les siens prisonniers. 206. Son histoire. 248.

MOLDAYES (les) favori-

fent les Turcs contre les Moscovites, page 244.

Moscow. Epouvante après la bataille de Narva, Priétes à St. Nicolar, à ce sujet. 89.

Moscovia, voyez Russia,

erée. Moscovites, voyez Russes. 161. Mouphti (Le) créature de

Coumourgi. 167. déposé.

Mustapha (le Sultan) dépolé. 213.

### N.

NARVA, affiégée par le Czar. 80. Défendue par le Baron de Hoorn. 81. Victoire de Charles. 83. &c. Prise par le Czar. 141.

Nonce (Le) demande l'Evêque de Posnanie, comme justiciable de la Cour de Rome. 133.

Numan-Couprought, Grand-Visir, Son caractère, 215. Déposé. 236.

#### •

Oczakou. Reception qu'on y fait à Charles. 210. Cre,

Oginsky. Son parti presque anéanti. 101. Bb 2 L'OsL'ORDRE DE L'AIGLE BLANC, renouvellé par Auguste. page 143.

ORLEANS, (le Duc d') découvre au Roi d'Anglererre ce qui se trame contre lui. 355. N'entre pas dans les vues du Czar. Ses alliances. 358.

Ornond (le Duc d') va trouver le Czar. Demande la Princesse pour le Prétendant. Est traverse par Gériz. S'en retourne. 359.

Osman Aga, gagné par le Czar. 250. Perd la vie. 259.

OSTERMAN. Commentil négocie avec Gôrtz. 354-

OSTIAQUES, Peuples sauvages. 58.

P.

PACHA, ce que fignifie ce mot. 212.

PAIKEL, condamné à morts ne peut obtenir grace. 159. &c.

PAPE (Le ) augmente fon pouvoir temporel en Pologne, 133.

PATKUL, Député de L'ivoniens. Condamo à morts'enfuit, s'atrache au Roi-Auguffe. 143. Artée 144. Livré au Roi de Suéde. 156. Condamné au fupplice. 157. Exécuté. Reflexions fur ce suplice. Ses membres rasfembles par ordre d'Auguffe. 158.

PETERSBOURG fondée 141.

PIERRE ALEXIOWITS, Czar. 45. Son éducation Seconde par Le Fort. Voyage en Hollande & en Angleterre. Reforme la Moscovie. Loi bien fage. Etat de sa milice. Excelle dans l'art de la Navigation & de la construction. Ses finances ; établit le Commerce; voyage dans fes Erats, érige une Académie des Sciences; engage la Noblesse à voyager; est cruel; s'unit avec les ennemis de Charles 58. à 68. Fait la guerre : fon manifelte: affiége Narva. 79.0 c. N'ofe pas arraquer les Suédois : poursuit le deffein de ditcipliner fes troupes. 89. Ligue de Birzen. 90. Devient grand Homme de guerre. 140. Prend Narva d'affaut : fonde

fonde la Ville de Petersbourg. page 141. Oc. Se plaint inutilement de l'affaire de Patkul, 160. S'empare de la Pologne. · Convoque une Diéte à Leopold, 161. Obtient des Officiers Allemands. 162. Se retire en Lithuanie, y établit des magazins. 163. Ses entreprises en Pologne , Charles abfent. 177. Propositions de paix. 181. Bat Levenhaupr. 188. Cc. Affaiblit les Suédois dans l'Ukraine. 192. Comparé à Charles. 197. 228. Le défait entièrement à Pultava. 197. Oc. Invite à fa table les Généraux Suédois. Sa conversation avec Renchild; Rend les épées aux Généraux. 208. Or. Son expédition dans la Carelie & la Finlande. 228. Triomphe dans Moscow. 231. Consinue le blocus de Riga, s'empare du rette de la Livonie, entre en Finlande, 222, Ses Ambaffadeurs à la Porte emprifonnés, 2 28, 265, Sa faute au Pruth. 242. Ses inquiétudes: sa résolution. 246. Or. Paix du Pruth. 252. Ne remplit pas les articles du Traisé. 259. 263. Ses succès sur les

389 Suédois. p. 315. Triomphe dans Petersbourg. 327. Jouit de les conquêtes. 318 Ses entrepriles fur la Mer Baltique. 331. Ses Alliés jaloux. 348. 350. Ce. Ses revenus ne font pas confidérables, 348. Veut acheier le Duché de Mecklembourg. 350. Nie la conspiration contre le Roi d'Angleterre; arrive à Paris : conférence avec le Duc Régent. 357. ℃6.

PIPER, Premier Ministre de Charles, fait Comte. 50. Propose à son Maître de se faire élire Roi de Pologne, 125. Ses conférences avec les Députés Saxons. 151. Oc. Sa magnificence. 176. Prifonnier à Pultava, 202. Traité durement. 208. Son corps transporté à Stockolm. Obléques magnin-167. Oc.

POLOGNE (La) s'unit avec les ennemis de Charles. 68. Description de ce Royaume : fon gouvernement. 94. &c. Qualité de son Roi. 95. Ses Diétes & leurs ordres. 97. Ses confédérations. 98. er. Ne permet pas que l'on éléve des forteresses. ВЬЗ

P. 99.

p. 99. Son état militaire. 99. Ét. 103. Ét. Son armée parugée en deux Rois, & deux Primats. 161. Dévaitée par les Moscovites, les Sapicha, & les Oginth.

POLONAIS. Mécontens de la guerre Livonienne. 101. 67. Diéte. 103. intrigues. 106. Leur Diéte le fépare. 107.

POMERANTE (La guerre portée en ), 229. Devient la proie des Alliés. 312.

PONIATOWSKI: fauve Charles à Pultava. 203. Le sert à Conftaninople. 216. Préfente un Mémoire au Sultan. 111. Ses intrigues contre le Grand - Visir. 225. Faillit à être empoilonné. 226. Son conteil contre les Moscovites. 146. s'opose en vain à la paix du Prush. 252. écrit une rélation de la Campagne du Pruth. 258. Resourne à Constantinople. 259. Sauve Charles à Rugen.

PORTE (Etat de la) Ottomamane. 213. Façon de déclarer la guerre. 238. Ére. Intrigues. 259. Mauvaife politique concernant les Ambassadeurs, page 164; Posnanie (l'Evêque de ) préside à la Diète, 130. Punt. 133.

Pospolite. Ce que c'est. 98.

Dans quelles occasions elle monte à cheval. 99.

PRUTH (Affaire du) 245.

PULTAVA affiégée, seconrue. 195. Bataille. 197. Idée de cette bataille. Suites de cette bataille. 198-

Orc.

Α.

Radiuskij fon carachen, fes inerigues, 104. %c. Va voir le Roi Augulte. Sa confifence avec. Gharler XII., 113. Déclare Augupfi inhabite a régore. 114. s'opole vainement à l'élection de Saniffas. 119. Contraint de lui rendre hommage. 130. Refuide de le Berer. Meurt. 139. RENCRILIO (Le Grand Maréchal) gagne la batali-

Cc. Prifonnier à Pultava. 201. RIGA, affiégée par Auguste. 78. Délivrée. 79. Affiégée par le Czar. 228. RO-

le de Frawenstad. 146.

Robel, forcé de se rendre à discréuon. p. 122, Gouverneur de Thorn; procédé de Charles XII. à son égard.

Rugen (Combat dans l'Isle de) 337. &c.

Russes (Les) barbares . ignorants. 55. Leur Ere, leur Religion, leur superflition. 56. Oc. Authorité des leur Patriarche. Difputaient fur la Religion. 57. N'étaient pas aguerris autrefois. 81. Force dans leurs retranchemens. Leurs Géneraux prisonniers. 85. Dévastent la Pologne & la Lithuanie. 106. Baitus, mis en déroute. 145. Or. Leurs prisonniers massacrés, 147. Encore vaincus. 178.

Russta (La) sa situation, son étendue. 55. Peu peuplée. 63.

s.

Saissan gagné pour enlever Stanislas. Comment Stanislas en use envers lui. 366. &c.

SAMOYEDES, Peuples fauvages. 58.

SAPIRHA (Les Princes de )

s'attachent à Charles XII. page 502. I'un d'eux le quitte. 269.

SARE (Entrée du Roi de Suéde en ) 147.

SAXE (le Comte de ) fait sa première Campagne. 308.

Schulembourg, commande les Saxons; fa conduite; fa retraite. 134. &c. Livre bataille aux Suédois! la perd. 145. &c.

SELICTAR AGA. Ce que c'eft.

SEQUIER, justifié de la mort de Charles. Occasion de cette calomnie: meurs pauvre. 374. 65. SERASKIER. Ce que c'est.

Siberia: description de cette Province. Tombeau

des Suédois pris à Pultava. 207. Éc. SIBERIENS, Peuples fauvages. 18.

ges. 58.

Siniawski, tente en vain de se faire élire Roi. Chef d'un parti oposé à Auguste & à Stanislas. 164. Rentre dans celui d'Auguste. 227.

Bb 4 SM2-

SMOLENSKO (Bataille près de) page 182. Sobieski (Alexandre) refuse de monter sur le Trène.

Sobieski (Jaquer) enlevé: conduit à Leipsic. 124. Elargi. 156.

Soliman-Pacha, Grand-Vifir. 304. Dépolé. 305. Stade, prile & brulée. 307.

STANISLAS. Son caractère : s'infinue dans l'amitié de Charles: est élu Roi de Pogne. Le Primat & aueres mecontens lui rendent hommage. Contraint de fuir. 117. Oc. Oc. Oc. Son facre, 140. Retourne en Pologne. 163.Reconnu par toutes les Puissances, excepté par le Pape. 177. pris par les Turcs. 195. Ser occupations en l'absence de Charles : ses vues. 195. C'c. Sa réception à Bender 199. Se rend dans le Duché des Deux · Ponts, Se retire à Veissembourg après la mort de Charles. 217. Faillità ĉtre enlevé: comme il en use avec ses

BTRINBOCK, Gouverneur de Cracovie. 116. La Régen-

₹66. 00.

ravifleuts.

ce lui défère le commandement de l'armée. p. 334. défait le Danois. 235. Gagne la bataille de Gadebush, brule Altena-30%. &c. Motive les rations de cette barbarie. 311. Ses difgraces. Pris.

STRALHEIM, Sa querelle avec Zobor. 168.

STRALSUND (Charles arrive à) 320. Affiégée. 334. Le retranchement du côté de la mer emporté. 336.

Sunn. Hifloire de ce Roiaume. 37. - 6. Forme de fon ancien Gouvernemen. Changement dans le Gouvernement. 39. 6v. Loix fur la majorité de fe Rois. 48. La defente du Roi de Dannemarck, réunit let Sénateurs & la Régence. Epuifée de troupes. 113. Son état à l'artivée du Ror à Stralfond. 318. 6v. & après. 144.

Supports Leur caractère. 38.

6. Prifonniers; dispersés dans les Etats du Czar.
207. Les paysans sont libres. Milices enrégimentées; leurs succès contre les

т. .

TARTARES (Les) sujets du Czar : Mahométans. 58. Caractère de ceux de 239. Oc. Crimée.

THAIN. Ce que fignifie ce mot. 257.

THORN, affregée, prife, mife à contribution. 122. Oc.

TRAITE' fingulier. 230.

TRAVENDAL (La paix de) 78.

Turcs (Les ) ne connoiffent aucune espèce de Nobleffe, 220. Leur usage de présenter les placets au Grand - Seigneur. 222. leur Etat, & leur discipline militaire. 241.0%. Obfervateurs de leur parole.

٧.

25 I.

VALAQUES ( Les ) montrent de l'affection pour les Turcs. 244. C.

VALIDE' (la Sultane) épouse les intérêts de Charles.

Wirtemberg (Le Prince

VARSOVIE (Diéte de ) 107. Se sépare tumultueufement. 107.

VILLELONGUE, fon induftrie pour présenter son Memoire au Grand-Seigneur, Mis en prison. Sa conférence avec lui. 301.

&c. Prisonnier à Rugen. 339. 00.

UKRAINE, Sa figuation, fon Gouvernement, 184. Oc. ULRIKE-ELEONORE, reçoit la Régence & s'en démet.

313. Mariée au Prince de Heffe. 330. Reine de Suéde : céde la Couronne à 375. &cc. fon mari.

Vosko - Jéfuites, condamnés au feu. UPSAL ( l'Archevêque d') tyrannife la Suede. 40.

UZEDOM (l'Isle d') emporrée par les Pruffiens. 332.

w.

de)

## TABLE DES MATIERES.

· de ) prisonnier à Pultava. pag. 101.

WISMAR : Les troupes Algleterre l'investiffent. 331.

ZAPORAVIENS. Leur génie; leur conduite. p. 194. lemandes du Roi d'An- ZOBOR: suites de sa querel-gleterre l'investissent 331. le avec Stralheim. 168.

Fin de la Table des Matiéres.



TABLE

# TABLE DESPIECES,

contenues dans ce Volume.

Remarques fur l'Histoire.

| Nouvelles Confidérations sur l'Histoire VIII.  |
|------------------------------------------------|
| Anecdotes fur le Czar PIERRE LE GRAND. XIV.    |
| Lettre à Mr. le Maréchal de Schulembourg,      |
| Général des Vénitiens. 🗻 3.                    |
| Lettre à Mr. Norberg Chapelain du Roi de Sué-  |
| de 🕃 Auteur d'une Histoire de ce Monar-        |
| que 10.                                        |
| Pirronisme de l'Histoire 19.                   |
| Discours sur l'Histoire de Charles XII 28.     |
| Histoire de Charles XII. Roi de Suéde, divisée |
| en huit Livres.                                |
| Livre 1 37.                                    |
| Livre 11 69.                                   |
|                                                |

| 396   | TABLE DES PIECES                       |     |
|-------|----------------------------------------|-----|
|       | Livre III pag.                         | 127 |
|       | Livre IV                               | 175 |
|       | Livre V                                | 213 |
|       | Livre VI.                              |     |
| -3    | Livre VII.                             | 292 |
|       | Livre VIII                             | 330 |
| Table | des Matières contenues dans l'Histoire | e d |
| Cha   | les XII. Roi de Suéde                  | 377 |
| 6300  | - 11.                                  |     |



